

Rasie

CREUZE TE LESSER.

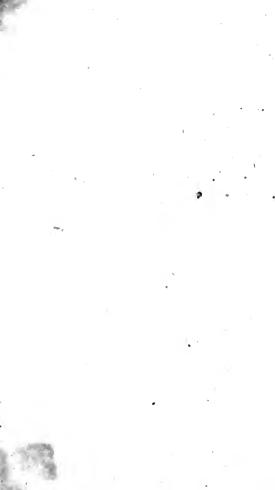







Unahi par su muitrefre ; Gauvain du moins fut suivi par ses chiens . cr. 3. moests

### LA

# TABLE RONDE,

POËME,

PAR M. CREUZÉ DE LESSER.

.... Sans doute, ici, les belles
S'instruiraient mal dans l'art d'être fidèles;
Mais ou verra que toutes leurs vertus
Sont dans mes vers, hors celle-là sans plus.
CHANT XX.

TROISIEME ÉDITION.

#### A PARIS,

CHEZ DELAUNAY, LIBRAIRE, AU PALAIS-ROYAL.

DE L'IMPRIMERIE DE P. DIDOT L'AÎNÉ.

1814.

PQ 2211 CGT3 1814



## PRÉFACE.

Paris, décembre 1811 \*.

 ${
m L}_{
m A}$  mythologie des Grecs a , comme presque tous leurs dieux, une jeunesse éternelle; et tant qu'on saura la peindre, et qu'on n'en abusera pas, elle offrira à la poésie les plus riches couleurs : mais il me semble que la chevalerie, avec la féerie qui y tient, et sur-tout la religion qui l'embellit, est un peu la mythologie des modernes, et, aussi variée que celle des anciens, n'est pas toujours moins séduisante. Les Romains éclairés, qui ne reconnaissaient que LE DIEU TRÈS BON ET TRÈS GRAND de Marc-Aurèle ( Deus optimus maximus ), ne s'en amusaient pas moins des riantes fictions dont on l'avait entouré; et, tout en adorant le seul Jupiter, ils se plaisaient souvent à se rappeler les amours des déesses, et sur-tout les exploits et les bienfaits des héros. C'est ainsi que les fictions de la chevalerie, qui recoivent un charme merveilleux de leur mélange avec nos idées religieuses, leur ôtent, à leur tour, une partie de cetté austérité qui, partout ailleurs, leur fait perdre en poésie presque tout ce qu'elles gagnent en morale. Ces che-

<sup>\*</sup> Je me suis toujours étonné qu'on ne datât point les préfaces; beaucoup de préfaces et même beaucoup d'ouvrages offrent des obscurités qu'une date éclaircirait, et quelquefois des incouvenances qu'elle ferait disparaître.

valiers redresseurs de torts, ces géans persécuteurs et punis, ces dames protégées, ces fées bienfaisantes, ces enchanteurs redoutables, ces châteaux hospitaliers, ces retraites, asiles du malheur, et quelquefois du plaisir; ces ermites au pied d'un autel sauvage, ces preux aux genoux d'un ermite, ce mélange de religion et de tendresse, de raison et de folie, des miracles de l'héroïsme avec les faiblesses de l'humanité, tout enfin dans ces idées plaît à l'esprit, sourit à l'imagination; et, comme les tems chevaleresques, malgré leurs désordres, valaient en effet un peu mieux que les temps dits héroïques, leur peinture offre quelquefois des sentimens plus nobles et plus délicats. Aussi, puisque partout on apprend la mythologie à la jeunesse, pourquoi ne pas y joindre la chevalerie, qu'il serait plus facile de lui présenter d'une manière convenable, et qui, moins éloignée de nos mœurs, est, si j'ose le dire, plus conforme à nos goûts. L'Arioste et le Tasse, qui ne sont que d'hier, nous charment aussi souvent que l'antique Homère et l'immortel Virgile.

Mais quels sont les ingénieux inventeurs de cette seconde mythologie? chez quelle nation est née la chevalerie? il y a sur ce point presque autant d'opinions que
de peuples, et toutes sont exprimées avec cette certitude
qui déjà épouvantait Fontenelle; car il y a long-temps
qu'on ne sait plus ignorer. La plus singulière, mais non
la plus insoutenable de ces opinions, est celle qui établit
que la chevalerie est une invention absolument poétique,
et n'a dans son origine d'autre source que l'imagination
des poètes et des romanciers. Dans ce système, ce seraît
d'après ces fictions chevaleresques qu'en des siècles pos-

térieurs les princes et les guerriers auraient modifié leurs mœurs, leurs habitudes; et, au lieu que souvent c'est d'après l'histoire que l'on fait des romans, ici ce serait d'après des romans qu'on aurait fait de l'histoire. On motive ce sentiment par l'état véritablement affligeant qu'offre la société en Europe à toutes les époques du moyen âge, où la chevalerie aurait pu s'établir. Mais les partisans ingénieux de ce système n'ont peut-être pas pris garde que la chevalerie, ainsi que l'héroïsme des Hercule et des Thésée, n'a pu naître et briller que dans des tems très malheureux, qu'il n'a pu s'élever de grands redresseurs de torts, qu'à l'époque où il y avait des torts innombrables, et qu'enfin la chevalerie était moins un ordre de choses, qu'un remède, et même, si l'on veut, un palliatif à un affreux désordre. Sans doute les hommes qui ne voient et ne doivent guère voir partout que le beau idéal des objets, c'est-à-dire les romanciers et les poëtes, ont dù dans leurs ouvrages présenter sur le premier plan les héros et les belles actions, et jeter dans l'ombre les oppresseurs et les crimes. Mais il ne faut pas long-temps regarder le fond du tableau pour voir que ce fond est presque tout entier composé de ces tristes images, et qu'en cela les romans sont la représentation fidèle de l'histoire. Ainsi la chevalerie a pu naître à ces affligeantes époques. Je crois même qu'elle a dû nécessairement naître alors. Il ne s'agit pas sans doute de cette institution vaste, régulière, complète, dont M. de Saint-Palaye a composé un tableau tout-à-fait romanesque. Je puis, en vers, être de l'avis de ce savant : mais, en prose, j'avoue que la chevalerie, telle qu'il l'a peinte dans ses premiers mémoires, me semble une chose

tout-à-fait idéale. Lui-même, dans un dernier mémoire, a paru en convenir. Mais en laissant de côté toutes ces exagérations, il est évident qu'au milieu de ce long et horrible abus de la force, qui désola toute l'Europe dans notre moyen âge, il dut s'élever quelques voix, et, si j'ose dire, quelques épées généreuses. Il est impossible que, parmi d'innombrables tyrans, la nature humaine ne se soit pas consolée en produisant et en faisant apparaître quelques guerriers protecteurs des faibles. Il est même vraisemblable que parmi ces guerriers. quelques hommes à imagination plus vive ne se seront pas bornés à réparer, à punir quelques injustices locales, mais auront été plus loin à la recherche et au secours des opprimés, et auront tenté en petit ce qu'un peu plus tard essaya l'Europe presque entière, quand elle se précipita à plusieurs reprises sur la Terre-Sainte pour y redresser les torts des infidèles. Ainsi voilà, sans poésie et sans poëtes, une origine toute naturelle et toute historique de la chevalerie, et même de la chevalerie errante.

Mais où est-elle née? On voit que dans mon hypothèse elle peut s'être établie dans le même tems en différens pays, et que des mêmes oppresseurs peuvent être nés partout les mêmes réparateurs. Mais ces usages, que je viens d'esquisser et que je vais peindre, ces opinions, ce merveilleux qui la distinguent des tems dits héroïques de la Grèce et de beaucoup d'autres tems barbares, quel peuple, quel pays peuvent s'honorer plus particulièrement de les avoir inventés? Voilà une de ces questions qui ne seront jamais entièrement résolues, parcequ'il s'y présentera toujours des raisons pour tous les pays et pour tous les systèmes. Excepté la France, qui pousse

son impartialité généreuse au point d'être souvent injuste envers elle-même, je ne crois pas qu'il y ait un pays en Europe où il ne soit à-peu-près reconnu que les institutious chevaleresques y ont pris naissance. J'ai vu même des personnes, peu nombreuses à la vérité, en attribuer l'origine aux Arabes et à l'Asie. Comme tous les tems et tous les pays ont offert toujours quelques uns de ces traits d'un grand courage et d'une admirable magnanimité dont la chevalerie abonde, on peut, d'après ce trait de ressemblance, lui supposer une origine persanc, tartare, tout aussi bien qu'une origine arabe. D'après cette manière de raisonner, il serait plus simple, et en vérité plus naturel, d'attribuer l'origine de la chevalerie aux Hercule, aux Achille, aux Hector, qui sont en effet les chevaliers de l'antiquité, et se trouvent assez souvent mentionnés comme modèles dans nos livres de chevalerie. La chevalerie ne plairait pas si généralement à toutes les nations, s'il n'y avait pas dans ses idées quelque chose qui répond à tous les cœurs et peut se retrouver chez tous les hommes; mais elle n'en a pas moins ses usages, son costume, son ton particulier, et tout cela est visiblement européen. Je crois donc que les personnes atteintes de la manie de croire toujours que ce qui a brillé dans un pays n'a pu y naître et est nécessairement venu d'un autre, je crois, dis-je, que ces personnes feront bien d'abandonner l'Asie et les Arabes, et de se rejeter sur les Maures et les chrétiens d'Espagne. En effet, plusieurs savans, éblouis de l'éclat que ces peuples ont donné à la chevalerie, croient que c'est parmi cux qu'elle est née. Pour moi, en considérant que, plus on approche du midi, plus on approche de l'esclavage des

femmes, et qu'il n'y a rien de moins chevaleresque que les anciennes mœurs des Africains et même des Romains et des Grees, je serais plutôt encore de l'avis des personnes qui placent parmi les peuples du nord l'origine de la chevalerie. Là, un climat plus que tempéré permet d'ajouter à l'amour les sentimens délicats qui l'ennoblissent. C'est là qu'on voit à toutes les époques le signe caractéristique de la chevalerie, le respect pour les femmes, respect qui, dans le midi, est beaucoup plus moderne, et est loin encore d'être universel. Je n'hésiterais donc pas à attribuer l'origine de la chevalerie aux anciens peuples du nord, si d'un autre côté, parmi beaucoup d'usages qui lui appartiennent, je n'en voyais beaucoup d'autres qui y répugnent; par exemple, cette coutume presque générale d'égorger les prisonniers qu'on avait faits, et quelquefois même de les livrer aux supplices les plus cruels, témoin le roi danois Regner Logbrod, qui, pris dans le Northumberland, fut jeté dans un cachot et dévoré par des serpens. Il est également connu que, dans ces pays, on ne fesait guère consister l'honneur que dans le courage : la piraterie y était un état, sur-tout celui des jeunes princes; et plusieurs rois scandinaves n'avaient aucun titre dont ils s'honorassent autant que celui de premier pirate du nord. Ce ne sontlà ni des chevaliers, ni de la chevalerie; mais leur courage plus qu'humain, leurs entreprises hasardeuses et lointaines, rentrent tout à-fait dans l'ordre de ces idées.

Je crois qu'en cela, comme en mille autres objets, les nations ont réagi les unes sur les autres. Je crois que la chevalerie, ainsi que les romans qui en traitent, est l'enfant de beaucoup de pères. Sans vouloir porter une décision là où l'on ne peut que présenter une hypothèse, sans exclure ni les Maures ni les Scandinaves de l'honneur d'avoir créé cette institution ou du moins d'en avoir augmenté l'éclat, ne pourrait-on pas chercher si, là comme ailleurs, la vérité n'est pas entre les deux opinions opposées, et s'il n'y aurait pas quelques raisons pour voir sous une zone plus tempérée l'origine des idées chevaleresques? Je l'avoue, je suis très tenté de la placer sous la ligne qui comprend le midi de l'Angleterre, le nord de la Gaule, et une partie de la Germanie. J'y trouve, dans ces deux dernières contrées sur-tout. ce respect pour les femmes, qui, dès le second siècle de notre ère, faisait dire à Tacite que ces peuples attribuaient aux femmes quelque chose de divin. Quant à la valeur, celle des Germains est célèbre, puisque l'empire romain s'arréta devant eux. Les Gaulois, non moins braves, devinrent, pour des siècles, la harrière de cet empire et l'honneur de ses armées, du moment qu'ils cessèrent d'en être la terreur; et leurs entreprises aventureuses en Grèce et jusqu'en Asie remplissent les premières pages de l'histoire. En attribuant à ces peuples l'origine de la chevalerie, on expliquera bien plus naturellement comment ces idées, nées dans le centre de l'Europe, s'y sont étendues presque également au nord et au midi, et ont fini par la conquérir à-peu-près tout entière à des mœurs plus nobles et à des sentimens plus généreux. Pour dernière preuve, je demanderais que, par les fruits, on jugeat de l'arbre. Les romans si chevaleresques des Maures d'Espagne sont trop modernes pour prouver autre chose que l'adoption de ces idées, et non pas leur origine. Mais les poésies scandinaves , récits bicu

plus anciens . peignent de toutes autres mœurs : la férocité la plus odieuse y ferait presque détester le courage. Ce paradis scandinave, où les héros s'amusent à s'écharper, est un étrange paradis; et cette salle où ils s'enivrent d'hydromel dans les crânes de leurs ennemis, offre de vraies réjouissances de Cannibales. On ne voit rien de pareil dans les romans de chevalerie; du moins l'humanité y repose du carnage : on y répand autant de sang peut-être; mais on s'en vante beaucoup moins. Là il y a de la génerosité pour les vaineus; il y a même souvent de la gaieté, chose encore plus rare dans les poésies scandinaves et niême dans les poésies erses, trop manifestement falsifiées pour être d'aucun poids dans cette discussion. Il y a donc lieu de croire que tous ces peuples du nord n'ont pas inventé la chevalerie, puisqu'ils n'ont pas su la peindre, du moins jusqu'à nos siècles modernes, où l'Europe, plus civilisée, est devenue comme un grande république qui , sous divers gouvernemens , a adopté sur une foule d'objets les mêmes mœurs et les mêmes opinions.

En confirmation de mon système, il se trouve que les peuples qui, selon moi, ont imaginé la chevalerie, sont aussi les auteurs des premières histoires qui nous en restent. Les romans de Charlemagne, que je crois les plus anciens de tous, ont été écrits en France, et quelques uns en Germanie (je ne parle que des romans) : ceux de la table ronde, dont l'origine, quoique un peu moins reculée, est un peu plus confuse, et dont il doit être particulièrement question ici, sont également nés sous la zone que je regarde comme le pays de la chevalerie : cela est incontestable et incontesté; mais il est beaucoup

moins facile de dire positivement quels sont les premiers auteurs de ces récits.

Il y a des ouvrages qui semblent appartenir moins à quelques auteurs particuliers qu'à toute une nation, ou même à certains peuples d'une même époque : ce sont ceux qui sont plus particulièrement teints des opinions de ces peuples ou de cette époque. Quelques tradicions, quelques récits vagues, ont commencé par se répandre et s'établir. Chacun ensuite a apporté son tribut à la masse d'idées déja existante, et l'ensemble de ces idées, plus ou moins heureuses, finit par former un corps de faits , qui , tel qu'il est , peint à merveille les opinions de l'époque où il est né, et est tout-à-fait l'expression de la société qui l'a arrangé ou imaginé. C'est ainsi que, dans les fables grecques, le mélange d'idées gracieuses et riantes avec d'autres quelquefois dégoûtantes et féroces, point parfaitement un peuple très spirituel et très ingénieux, mais qui touchait encore à la barbarie. Les légendes, si oubliées aujourd'hui, mais si recherchees autrefois, sont la meilleure peinture des temps où elles furent écrites, et les fausses aventures des héros de ces livres sont l'histoire très naive de leurs historiens et de leurs lecteurs. Dans un tout autre genre, les romans de chevalerie ont le même avantage, ils peignent très fidelement, non pas ce qu'on faisait dans le temps où ils furent imaginés, mais ce qu'on desirait faire, et l'espèce de beau idéal qu'on se proposait d'atteindre. Ces romans, et particulierement ceux de la Table ronde, semblent être nés des récits et des opinions populaires plutôt que du travail d'aucun auteur. Au momentoù j'écris, il existe, dans quelque chaumière, telle opinion ou tel conte, qui, en se modifiant, deviendra peut-être dans beaucoup de siècles le sujet des plus beaux ouvrages et le charme des nations. C'est dans un des hameaux d'Angleterre ou de Bretagne qu'est née la fable de Merlin sorcier, farfadet, et protégeant de ses prodiges le roi Artus ou Arthur, petit prince anglais qui vivait au commencement du sixième siècle. M. de Caylus a prouvé assez bien que les conquêtes très réelles de Charlemagne sont la véritable source des exploits imaginaires d'Artus. Tandis que, selon notre usage de tous les siècles, nos romanciers s'annusaient à diminuer la gloire d'un de nos plus grands princes, les romanciers anglais exagéraient beaucoup celle du roi Artus, et au point de lui faire conquérir une partie de la France où il n'entra jamais.

Quoi qu'il en soit, sous le règne de Henri II, dit Beau-Clerc, roi d'Angleterre en 1154, Geoffroi de Monmouth traduisit du bas-breton en latin ( du moins à ce qu'il annonce ) l'histoire du Brut ou de l'origine des rois anglais, qu'on faisait descendre d'un Brutus, fils d'Énée, qui aborda en Angleterre et donna des souverains à ce pays. On y trouve l'histoire fahuleuse de ces rois jusqu'à Calwalcader, qui vivait dans le septième siècle. Ce livre eut peut-être été peu connu dans un temps où beaucoup de clercs même n'entendaient pas le latin; mais, presque aussitôt sa publication, Robert Wace, natif de Jersey, ayant traduit tout le Brut en langue romane et en vers, le roi Henri II, charmé de ce livre, et sur-tout des hauts faits du roi Artus, desira connaître tout ce qui traitait de ce prince et de sa Table ronde, et fit traduire en langue romane tous les ouvrages qui avaient été écrits en latin sur ce sujet.

C'était par l'ouvrage le plus remarquable qu'on devait commencer ce grand travail; et, en effet on s'occupa d'abord du Tristan, roman digue des plus beaux siècles, ouvrage que quelques personnes regardent comme le plus ancien des romans de la Table ronde, et qui en est incontestablement le meilleur. La personne qui se chargea de le translater en français fut le chevalier Luces, seigneur du château du Gast, près Salisbury. Il commenca même à traduire le roman du saint Gréal ou Graal; pour celui de Tristan, il paraît qu'il fut aidé par messire Gasses le blond, qui était parent du roi Henri. Dans le même temps, Gautier Map, ou Mapp, qui était chapelain de ce prince, mit en francais, par son ordre, le roman de Lancelot du Lac. Robert de Borron et Hélys de Borron son parent, finirent la traduction du saint Gréal, et y joignirent celle de Joseph d'Arimathie et de Merlin. Helys fit seul le Palamède, et s'associa ensuite avec Robert et Rusticien de Puise, pour traduire le Brut, de vers en prose, et mettre la dernière main à tous les romans précédens; c'est par cette raison que Rusticien de Puise est quelquefois ci é comme l'auteur de Tristan. Il paraît qu'il traduisit seul les romans de Méliadus et de Gyron le courtois.

On peut s'étonner que ce soit un roi d'Angletérre qui ait fait traduire tous ces romans en français. Mais il faut rappeler ici un fait aussi honorable à notre littérature qu'à notre histoire. Depuis la conquête de l'Angleterre par Guillaume en 1066, la langue française, dite romane, qu'il y avait portée, avait fait dans ce pays les plus grands progrès, et pendant plusieurs siècles elle resta la langue littéraire de l'Angleterre. Très long-

temps les Anglais riches et instruits envoyèrent leurs enfans en France, pour y faire leurs études et y apprendre, outie l'exercice des armes, la langue romane, qui était réputée la plus douce, la plus polie et la plus délitable, comme l'a écrit, dans le treizième siècle, le Florentin Brunetto-Latini, qui, par cette raison, aima mieux écrire un ouvrage en langue romane que dans la langue de son propre pays.

Au reste, si ce fut un prince anglo-normand qui le premier fit traduire en français les romans de la Table ronde, ces ouvrages, qui eurent un succès prompt et mérité, furent dans le même siècle reproduits en France, par des écrivains qui les imitèrent en vers. A la tête de ceux-ci, il faut mettre Chrestien, dit de Troyes, parce qu'il était né en cette ville. Cet écrivain, qui mourut en 1191, nous a laissé, en vers, 1º Perceval le Gallois, 2º le Chevalier au lion, 3º Erec et Enide, 4º Cliget. 5º Lancelot, ou de la Charrette, 6º Guillaume d'Angleterre. Il avait fait aussi le roi Marc et la reine Yseult (ou le Tristan), et la perte de ce roman est très fàcheuse pour la littérature de cet âge. Ses autres ouvrages, qui restent en manuscrit, sont fort supérieurs à tout ce qui fut écrit dans ce temps, et seront toujours interessans à consulter. Il serait à desirer qu'on nous en donnat une édicion , et que l'on se rendit , à cet égard , aux vœux des savans de France, d'Angleterre, et même d Allemagne . où Chrestien de Troyes est encore estimé et recherché (1).

<sup>(1)</sup> Je dois sur tous ces faits les éclaircissemens les plus utiles

Les auteurs sur lesquels Chrestien de Troyes a travaillé, conviennent tous avoir traduit du bas breton ou du latin. Quelques savans pensent que c'est une feinte, et que ces soi-disant traducteurs sont les vrais auteurs. Mais d'autres savans ont une opinion différente. Ils représentent que, puisqu'il est incontestable que Henri II, charmé de la traduction du Brut, fit traduire sur-lechamp les autres romans de la Table ronde, et avant tout le Tristan, il en résulte plus qu'évidemment que ces romans existaient; et ils ne voient pas pourquoi ils n'en croiraient pas sur leur parole tous les auteurs que je viens de nommer, et qui tous déclarent n'avoir été que traducteurs. Ils expliquent les momens de distraction où ces mêmes traducteurs se disent inventeurs, par les grands changemens qu'ils ont évidemment faits aux récits qu'ils translataient. Ils croient, au reste, que la plus grande partie de ces inventions appartient à l'Angleterre. Mais quelques uns pensent que la Bretague, et par conséquent la France, peut réclamer primitivement les romans de Lancelot, de Méliadus et sur-tont de Tristan; non parce que ces héros sont Français, mais parce qu'on leur donne un avantage trop constant sur les héros anglais; parce que le roi Artus, si vanté dans les autres romans, est souvent dans ceux-ci humilié outre mesure, et que les Anglais, qui ont toujours eu le bonheur d'avoir de l'esprit national, n'ont jamais pu inventer de tels ouvrages. C'est beaucoup qu'ils les aient traduits; encore fut-ce sous des

la Langue romane, et qui joint au mérite d'être un de nos savans les plus distingués celui d'être un des plus obligeans.

princes normands. Ces savans conviennent que ces romans nous sont en effet arrivés d'Angleterre; mais ils croient qu'ils y étaient venus de Bretagne, province qui, dans ces siècles barbares, avait souvent plus de rapport avec l'Angleterre qu'avec le reste de la France, et qui d'ailleurs, dans ces récits, adoptait les idées anglaises sur la Table ronde, le saint Greal et Merlin. Ils pensent même que quelques unes de ces idées peuvent y être nées. Ils répètent, à cette occasion, que le roman du Brut, le père de tous les romans de la Table ronde est donné par Geoffroy de Montmouth, comme traduit du bas-breton. Ils remarquent que c'est en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, près Quintin, que Merlin était censé être enseveli. Ils ajoutent que le roman de Tristan, de ce chevalier, né, marié, mort en Bretagne, a tous les caractères d'un roman breton, et qu'on y retrouve jusqu'au combat du bâton, encore en usage dans cet.e province; ils allèguent qu'au reste rien ne prouve que plusieurs des translateurs précédement nommés, ne fussent normands ou fils de normands, comme le prince pour qui ils écrivaient. Enfin à ces conjectures, auxquelles on ne peut opposer que d'autres conjectures, ils joignent des considérations positives ; ils rappellent que Chrestien de Troyes , dès le douzième siècle, a ajouté aux premiers récits le charme de beaucoup de ses inventions, et qu'au quinzième, tous les romans de la Table ronde, refaits et imprimés en France, offrent, au milieu d'une prolixité fatigante, beaucoup de nouveaux traits fort heureux et de détails très naïfs. Ils prouvent que plusieurs de nos fabliaux en offrent également; et, d'après toutes ces observations, ils pensent que le mérite des romans de la Table ronde peut à peu près se partager entre la France et l'Angleterre.

La république des lettres est toujours en paix; ce n'est pas sans quelque charme que je me suis occupé à refondre, à rédiger un ouvrage, création commune, propriété indivise de deux nations qui, depuis tant de siècles, se combattent et s'estiment. Voilà, je crois, la seule entreprise qu'elles feront jamais en société. Il m'a semblé que ce poëme pourrait tirer quelque agrément de la réunion de ces idées anglaises et françaises. On verra même que les deux peuples s'en partagent les aventures, comme ils en ont partagé la composition. A la vérité, Lancelot et Tristan sont les deux héros les plus brillans de la Table ronde : mais Gauvain, Perceval, Yvain, ne sont guère moins redoutables, s'ils sont un peu moins intéressans; et ce petit désavantage est bien compensé par l'éclat de deux Anglaises, Genièvre et Yseult, véritables Hélènes de la Table ronde, et à l'amour desquelles Lancelot et Tristan doivent une grande partie de l'intérêt qu'ils inspirent.

Je ne me suis jamais flatté que les aventures de tant de héros, quelque simplifiées qu'elles fussent par moi, pussent se préter à une intrigue bien forte, à un ensemble bien parfait; j'ai cru que ce serait beaucoup qu'il y en etu un : il fallait faire ici, non pas les chevaliers pour l'ouvrage, mais l'ouvrage pour les chevaliers. Heureusement la recherche du saint Greal, ce palladium de la Table ronde, m'a paru pouvoir former comme un nœud général propre à lier toutes les parties du poëme, et me donner un prétexte suffisant pour en remplir le véri-

table but, le récit des aventures les plus remarquables de mes chevaliers. Il m'a semblé de plus que je pouvais faire arriver au même point tous ces héros partis nécessairement de côtés opposés, et fondre tellement leurs intérêts et leurs aventures, que l'unité d'abord un peu confuse de mon poëme finît par être tout à-fait régulière. Mais que de contradictions à expliquer! que de lacunes à remplir! que de difficultés pour produire, éloigner, réunir, séparer à propos tant de personnages ! que de reproches à craindre, et, avant tout, celui de la diffusion ! Quoique ce poeme, qui ne contient guère moins de faits que le Roland furieux, n'ait que le quart de son étendue, je connais trop ma nation, et sur-tout je me connais trop bien, pour n'être pas honteux et inquiet de donner un si long ouvrage en vers. Je représente seulement que le Perceval de Chrestien de Troycs en a 22,178 et que le Lancelot en prose, imprimé in-folio trois siècles plus tard, ferait à lui seul plus de douze volumes in-8°. Je n'en ai fait qu'un seul de la vaste collection des romans de la Table ronde : et je pense qu'il n'en est pas de ceux-ci comme de tant d'autres qui ne sont bons qu'à oublier. Ceux de la Table ronde ont assez long-temps occupé les nations, et ont encore assez de place dans leur souvenir pour que tout homme instruit soit bien aise d'en avoir une idée sommaire : or mon livre, qui est à la fois un poëme et une histoire, offrira du moins cet avantage, qui, en vile prose, serait déja un mérite. Si mes vers ne le détruisent pas, ils y ajouteront quelque chose. J'avouc que ce mérite ne m'eût pas suffi, et que j'aurais plus d'une fois renoncé à un travail si pénible, si je n'avais été soutenu par le desir d'offrir à mes concitoyens un poëme dont le sujet est fait pour leur plaire. Les noms de Lancelot et de Tristan appartiennent, sinon à notre histoire, du moins à notre littérature; et il est à remarquer qu'ils n'occupent jusqu'à présent presque aucune place dans celle-ci. L'Arioste a un épisode tout entier sur Tristan. Le passage le plus touchant du vieux Dante a rapport aux amours de Lancelot et de Genièvre. En un mot, Lancelot et Tristan sont dans tous les poëmes, excepté dans les nôtres. Du moins j'aurai essayé de réparer cet oubli.

Par sa nature, mon sujet devait être traité dans le genre de l'Arioste plutôt que dans celui du Tasse. Je me suis soumis sans aucun regret à cette nécessité. Le genre de l'Arioste est la véritable comédie de l'épopée. Le poëme héroï-comique vient après l'épopée sérieuse, mais comme frère, et non comme serviteur: s'il est moins régulier et moins noble, il offre incontestablement plus de naturel et plus de variété. Sans doute j'ai mes raisons pour le défendre; mais, s'il est moins considéré que l'autre, je ne le crois guère moins difficile. Par-tout le génie connaît seul sa route; mais, dans le poeme sérieux, celle du goût est indiquée à la raison la plus vulgaire : dans le poëme héroï - comique, les limites où l'on doit s'arrêter sont presque imperceptibles, et le tact le plus fin peut à peine apprendre à ne pas se briser contre tant d'écueils, ou à se retrouver dans tant de routes. Quelque mérite qu'il y ait à bien conserver un seul ton, il y en a peut-être autant à les employer et à les fondre tous.

Je sais que jusqu'à présent, dans nos poëmes héroï-

comiques les plus distingués, on a prodigué tant d'esprit, de grace et de talent, qu'on a cru inutile d'y joindre le pathétique et les beautés élevées de la poésie ; mais, en cela, on s'est écarté de la marche de l'Arioste, le maître et presque le créateur du genre. L'Arioste, souvent le plus gai des poëtes, en est quelquefois le plus sublime, et il n'est presque aucune espèce de beauté à laquelle son génie n'ait atteint. Pour moi, trop éloigné du talent des poêtes français qui ont travaillé dans son genre, j'ai cherché à compenser ce désavantage en me rapprochant plus de sa manière; ou, plutôt, je n'ai rien cherché : j'ai suivi mon inspiration, seul moyen qu'un talent médiocre ait de faire croire quelquefois qu'il ne l'est pas. Tendresse, gaieté, mélancolie, ces teintes, et d'autres, se sont trouvées sous ma plume à mesure qu'elles se présentaient dans mon esprit ou dans mon sujet.

Les aventures et même les héros de chevalerie se ressemblant beaucoup, j'ai extrêmement diminué le nombre des unes et des autres: je me suis même permis deux fois une licence très forte, et la seule manière que je connaisse pour la réparer, c'est d'en avertir. Supposant que Clodion prenait quelquefois le nom de Gyron, je lui ai attribué la principale aventure du roman de Gyron le courtois, héros aussi d'un grand poëme italien d'Alamanni. J'ai également attribué à Gauvain, véritable Astolphe de la Table ronde, l'aventure du cheval volant, aventure dont Cléomadés, héros d'ailleurs inconnu, ne faisait rien. J'ai, du reste, autant que la marche de mon poëme me le permettait, respecté les traditions romanesques de quelque importance. Je

n'ai pu ni voulu tout dire, et j'al pensé que mou sujet serait rempli, si l'ou trouvait ici les héros, les faits et les usages les plus remarquables de la Table ronde.

Je me trompe peut-être; mais, en examinant l'ensemble de tous ces antiques récits, ainsi choisis et resserrés, il me paraît que cette œuvre des anciens temps présente une masse d'idées bien ingénieuses. Quelques poëmes sans doute offrent une imagination plus vaste, plus pompeuse, une intrigue plus forte, un nœud plus puissant; mais aucun peut-être n'offre rien de plus touchant, rien d'aussi naïf. Que de choses ici qui sont neuves de leur antiquité même! Dans notre siècle magnifique ne trouvera-t-on pas un charme particulier à cette simplicité des vicilles mœurs, à cette vérité des premiers sentimens ? Il y a ici beaucoup moins de rois, ou des rois plus simples qu'ailleurs. On y trouvera des détails plus familiers, mais aussi plus naturels, une foule de choses enfin qu'on ne pourrait plus imaginer. Puissent les fictions que j'ai été obligé de risquer en ce genre ne pas paraître trop indignes des anciens récits! Tels sont, entre autres, la fraternité d'armes de Tristan et de Lancclot, l'ordre de bien aimer, la confidence des deux maris aux deux amans, le caractère et les méprises de Rustard, la plus grande partie du rôle de la belle sérieuse, la fuite de Lancelot et de Tristan pour sauver Genièvre, la mort de Galléhault et de Palamède, et les adieux de Genièvre et d'Yseult à Lancelot et à Tristan.

Le lierre croissant sur les tombeaux de Tristan et d'Yseult, est du vieux roman de Tristan; et peut être

en est-ce l'idée la plus touchante et la plus heureuse; mais j'ai cru devoir y ajouter la visite de Lancelot et de Genièvre aux tombeaux de Tristan et d'Yscult. Il m'a semblé que ce prodige gagnerait à avoir de tels témoins, et qu'nne telle scène pouvait mettre le comble à l'intérêt doux et méla colique que doivent laisser les derniers chants de ce poème.

Je crois que quelques personnes préféreront ces derniers chants aux premiers, et mon goût est d'avance conforme à leur opinion. Si, au contraire, d'autres juges trouvent ces derniers chants, et sur-tout le dénouement, trop lugubres, qu'il me soit permis de leur représenter que les traditions populaires sont le trésor des poetes, mais qu'aussi les poetes ne peuvent guère s'en écarter. La révolte de Mordrec, la bataille qu'il livre, et les suires de cette bataille, sont aussi consacrées que la Table ronde elle-même. On pourra aussi réfléchir que ce résultat définitif de tant d'exploits et de tant de prodiges offre une leçon morale qui n'est que trop juste, et qu'ici le peuple a mieux rencontré que le poête n'eût imaginé.

J'ai beaucoup abrégé les détails de combats, qui fatiguent quelquefois même dans l'Arioste. J'ai trouvé dans les récits de la Table ronde plusieurs faits que ce poête n'a pas dédaigné d'embellir. Chargé des intérêts de la Table ronde, j'ai dù au moins indiquer ces faits. Tel est le cor d'ivoire, véritable origine de la coupe enchantée. Je me suis étendu davantage sur l'histoire du court mantel, qui est la contre-partie de la coupe enchantée, et sur lequel un trouverre français nous a laissé un fabliau très joli. C'est ainsi que j'ai à peine

indiqué la folie furieuse de Lancelot, qui a évidemment donne l'idée de la fureur sublime de Roland; et j'ai insisté sur la folie douce de Tristan, qui offrait des teintes plus neuves.

Un poëme de chevalerie sans romances, sur-tout de nos jours, paraîtrait incomplet. J'en ai donc fait quelques unes; j'en ai rajeuni, et quelquefois transcrit d'autres, quand elles étaient trop heureuses ou trop consacrées. Que dirait on d'une histoire d'Yseult, où l'on ne trouverait pas cette romance, Avec Yseult et les amours, de M. de Tressan! Ce ne sont pas les seules obligations que j'aie à cet écrivain ingénieux et à ses collaborateurs de la bibliothèque des romans, qui a tant contribué à révéler aux Français leurs vieilles richesses ignorées. Des savans plus anciens, et même plus savans, avaient dit où il y avait de l'or: mais M. de Tressan a été le chercher, et il est le premier moderne qui nous en ait montré. Ses extraiss, gâtés quelquefois par un peu d'afféterie, m'ont été fort utiles.

J'ai mis en italique, la première fois que je les emploie, les mots les plus vieux et les tournures les plus singulières que je conserve des anciens romans. J'y mets également les passages les plus heureux que j'en

emprunte.

L'importante conquête du saint Greal est attribuée, dans le roman de Perceval, à Perceval lui-même, et, dans d'autres, à un certain Galaad, dit le Vierge, parce qu'en effet il avait ce mérite indispensable pour cette conquête. J'ai conservé cette loi établie et citée dans quarante romans; mais, laissant de côté l'insignifiant Galaad, j'ai attribué la conquête du saint Greal

à Perceval, et j'ai tâché de trouver un moyen pour concilier ses amours avec la réserve exigée pour la conquête du saint Greal.

Je n'ai, au surplus, fait que glisser sur tout cela, et les personnes qui voudront bien lire ce roman du saint Greal et tous les romans où il en est question, appronveront peut-être l'extrême réserve avec laquelle j'ai traité ce sujet assez scabreux. Je n'ai conservé que quelques traits nécessaires pour peindre les mœurs, les opinions, et la dévotion singulière des vieux siècles. Conserver de pareils traits c'est écrire l'histoire.

Les romans de chevalerie, et particulièrement ceux qui m'ont occupé, joignent souvent aux traits les moins religieux les détails les plus libres. Ce qui serait indécent ailleurs, peut n'être ici regardé que comme curieux. D'ailleurs, quelques détails voluptueux sont permis peut-être pour reposer le lecteur de tant de combats. Je le dis ici avec d'autant plus de franchise, que dans cet ouvrage je n'ai presque point usé de cette ressource. Je ne sais si j'aurai pu faire passer dans l'esprit de mes lecteurs le charme que m'ont fait éprouver les naives histoires dont ce poëme est plein, et sur-tout les touchantes amours de Genièvre et d'Yseult: mais ces amours m'ont tellement intéressé, que, quelque irréguliers qu'ils soient, j'aurais cru les profaner en les peignant avec des couleurs trop vives. Je les ai donc couverts de cette décence, je dirais presque de ce te pudeur, qui, lorsque le sujet le comporte, est un attrait et une beauté de plus.

Cet ouvrage est terminé depuis plusieurs années. Je voulais et j'aurais du peut-être le conserver quelques années encore, d'abord pour le perfectionner, et aussi pour attendre une époque où les esprits fussent moins préoccupés de grands intérêts et de grands événemens. Mais en relisant le poème de la Table ronde, j'ai cru m'apercevoir qu'un ouvrage que l'on a fait étant jeune, et qui porte des empreintes de cet âge, doit, par plus d'une convenance, être publié quand on touche encore à cette époque de la vie. D'ailleurs, en attendant plus tard, on court risque de ne plus se soucier de publier même celle de ses productions qu'on aime le mieux. Le jeune homme brave les orages; l'homme fait les soutient; mais le vieillard les évite. J'ai donc cru devoir exposer ma nef aux tempêtes, et aux calmes, plus dangereux encore.

Une préface est souvent un testament : si je n'obtenais pas même le succès modeste auquel j'aspire, il me restera du moins le mérite d'avoir le premier tiré du chaos des romans de la Table ronde un récit complet, suivi et à peu près raisonnable. Mon faible ouvrage pourra aider à en composer un meilleur, et je ferai tout mon possible pour me contenter de cet avantage. Mais peut-être aussi croira-t-on devoir m'accorder quelque indulgence en faveur de mon sujet. L'auteur d'un poëme de chevalerie doit, naturellement, devenir aventureux comme ses héros. J'ai suivi le mauvais exemple ; j'ai souvent trop hasardé. Il est impossible que je ne me sois pas trompé quelquefois, et qu'un tel ouvrage, tout à fait neuf dans notre poésie, ne présente pas des endroits faibles, des hardiesses malheureuses; mais j'espère que les bons esprits trouveront juste de juger l'ensemble ; et , s'il n'est pas trop défectueux, d'aider l'auteur à corriger les détails. Les critiques qui auront ce but lui paraîtront plus précieuses que des éloges.

#### PRÉFACE DE LA SECONDE ÉDITION.

Paris, 29 juillet 1812.

L'ÉVÉNEMENT a trompé mes craintes et passé toutes mes espérances. Quand, en avril dernier, je publiai ce poëme, beaucoup de raisons m'empêchaient de croire que je dusse penser sitôt à le réimprimer; et c'est très franchement que j'attribue au bonheur du sujet une

grande partie du succès de l'ouvrage.

Dans l'impossibilité de témoigner au public toute ma reconnaissance, je veux du moins lui montrer combien, depuis long-temps, je me suis occupé d'obtenir quelques droits à ses suffrages. Persuadé, depuis très long-temps aussi, qu'il faut augmenter, s'il se peut, et renouveler le prix de la mythologie par le contraste de la chevalerie, j'ai fait d'assez longues études sur cette autre série d'aventures. J'ai vu que, sauf quelques exceptions, la chevalerie errante, la chevalerie romanesque se réduisait à trois grandes familles, les chevaliers de la Table ronde, les Amadis, et les héros de Charlemagne. Ces trois familles de chevaliers ont été pour moi le sujet d'un grand ouvrage en trois poëmes, qui cependant, à eux trois, ne sont pas plus longs que celui du divin Arioste, dont le sujet fait partie du mien. Puisque le premier de ces poemes, terminés tous depuis longtemps, n'a pas déplu, je me propose de publier bientôt Amadis de Gaule, pour lequel je sollicite d'avance la bienveillance, et sur-tout les conseils dont on m'a honoré pour la Table ronde.

J'ai suivi une foule de ces conseils, et je leur dois en grande partie l'amélioration considérable qu'on remarquera dans cette édition. Si je n'ai pu les suivre tous, c'est que quelquefois ils se contredisaient; et quelquefois aussi j'ai été assez malheureux pour ne pas les sentir, même après y avoir réfléchi long-temps; et il m'importe beaucoup de faire observer qu'ici, comme dans mes autres ouvrages, les négligences qu'on remarque sont vraisemblablement des fautes, mais sont bien plus rarement qu'on ne croit, des négligences. Ce dernier reproche, qui peut paraître moins grave, me le paraît beaucoup plus. En effet, j'aime bien micux être accusé de ne pas voir ce qu'il faut corriger, que de ne pas corriger ce que je vois; et il est moins fâcheux pour moi que les hommes éclairés, dont je n'ai pu suivre tous les conscils, me plaignent d'une organisation fausse, que s'ils m'accusaient d'une obstination ridicule.

Je dois dire aussi que, parmi les avis dont je n'ai pas profité, il en est que j'ai trouvés excellens sans pouvoir les suivre. Tantôt le passage que l'on blâmait tenaît impérieusement à ce qui précède ou à ce qui suit; tantôt c'était une ombre nécessaire dans un vaste tableau; tantôt c'était une préparation plus nécessaire encore à un fait ou à un caractère éloigné; tantôt enfin, car il faut être franc, ce passage était tout simplement mauvais, sans qu'il m'ait été possible de le rendre meilleur. Les corrections qui m'ont donné le plus de peine dans cet ouvrage sont certainement celles que

je n'ai pas pu faire : en voulant faire mieux, j'ai fait plus mal encore, et j'ai dû quelquefois revenir à ce que j'avais écrit d'abord. Pour tout écrivain il est un terme au-delà duquel, en voulant donner à son ouvrage le mérite qui y manque, il risque d'affaiblir celui qu'on y trouvait.

Quelques personnes, en m'étant favorables sous d'autres rapports, ont trouvé que je manquais de plan et sur-tout d'unité. Quant au plan de ce poëme, dont le sujet, comme le titre, est la Table ronde, au premier chant je montre l'institution de cette table célèbre, dans les suivans je décris les aventures de ses principaux chevaliers, et le dernier renferme la destruction de l'ordre. Je cherche en vain quel plan plus régulier, quelle marche plus naturelle j'aurais pu snivre? Quant à l'unité, puisque la nature même de mon sujet est de présenter une foule d'entreprises et de héros, il m'était difficile d'établir absolument l'unité de héros et d'entreprise. J'ai du moins approché de ce double but autant que cela m'a paru possible; et, au reste, ce poëme offre une unité plus vaste, mais réclle encore, celle de la Table ronde. C'est autour de cette table respectée que j'ai groupé tous mes chevaliers. Le but continuel de tous mes héros est de mériter d'y être admis, ou de prouver qu'ils y ont été admis justement; et le saint Greal lui-même n'est un des nœuds de mon intrigue que parce qu'il tient intimément à la Table ronde.

« Mais, me dit-on, pourquoi ne vous êtes-vous pas borné à raconter les charmantes aventures de Tristan et de Lancelot? C'était incontestablement ce que la Table ronde vous offrait de mieux. » Je le pense ainsi, et tellement, que ces aventures forment à elles seules les deux tiers de mon ouvrage. Mais veut-on savoir ce qui en occupe le reste? L'histoire d'Artus, presque toujours intimément, et trop intimément liée à celle de Lancelot; les aventures de Gauvain, aventures dont le fonds, qui ne m'appartient pas, est des plus ingénieux; et celles de Perceval, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus gai et de plus original dans cet ouvrage, et ce qui, auprès d'un grand nombre de personnes, a le plus contribué à son succès. Ajoutez à cela quelques détails indispensables sur la Table ronde et le saint Greal, et vous retrouverez tout le poëme, à l'exception de quelques récits qui rentrent tout-à-fait dans l'ordre des épisodes, ressource permise aux poëmes les plus réguliers. Parmi ces épisodes, le plus important, le seul même qui le soit, est celui de Clodion, qu'aucun lecteur, et sur-tout, je l'espère, aucun Français ne se plaindra de trouver ici. Je sais que quelques autres récits sont d'une précision un peu froide ou même un peu obscure; mais d'un côté je ne pouvais, sans faire mon poëme beaucoup trop long, leur donner le développement qui y cût ajouté cet intérêt qui leur manque ; de l'autre, chantant la Table ronde, il fallait bien donner une physionomie, et, par conséquent, au moins une aventure à trois ou quatre de ses autres principaux chevaliers, qui, chacun, en ont des milliers dans l'in-folio de leur histoire. Tous les sujets ont leurs landes comme tous les pays. Je me suis résigné à cet inconvénient nécessaire. En un mot, en me bornant à faire un poëme du roman déja fait de Tristan , j'aurais eu devant moi

une marche toute tracée et un succès assez facile. Pour offrir dans un travail neuf toute une famille de chevaliers, j'ai tout risqué, et même le malheur d'ennuyer. Si malgré tant d'obstacles, de dangers et même de défauts, je n'ai pas entièrement succombé dans une entreprise si pénible, j'ose supplier qu'on ne demande pas le moins à celui qui a donné le plus, et sur-tout qu'on ne croic pas que l'arrangement de tant de faits soit le résultat du hasard. Il n'y en a pas un dans tout le poëme dont je n'aic bien ou mal calculé l'effet et la place. C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir tâché d'animer mon exposition et mes premiers chants par la présence de Lancelot, j'ai réservé Tristan jusqu'au sixième, montré Perceval au dixième sculement, saisi, pour mettre Gauvain en évidence, le moment où Tristan est marié et Lancelot disparu; et cette grande aventure de Gauvain, qui semble tout-à-fait sortir de mon sujet, est précisément ce qui m'y ramène, en faisant revoir Lancelot, et sur-tout en faisant trouver Merlin, et par conséquent le saint Greal. Dès-lors les faits se pressent, les intérêts se réunissent, et l'action, devenue plus forte, se précipite vers des scènes pathétiques qui amènent le dénouement. Voilà quelques unes des combinaisons sur lesquelles j'ai fondé la marche de ce poëme. A la vérité je desirais les cacher toutes, et dois être flatté d'y avoir réussi; mais auprès de quelques personnes j'y ai reussi, ce me semble, un peu trop bien.

Heureusement, tandis que de bons esprits m'étonnaient par ce reproche, d'autres juges, que je ne puis trouver moins éclairés, et précisément ceux qui connaissent le mieux le chaos des anciens romans, me félicitaient d'être parvenu à réunir et à fondre tant d'aventures dans un seul récit; et ce qu'ils trouvaient le plus à louer dans mon poème, était précisément ce que d'autres y blàmaient davantage. Du moins ces juges indulgens sentaient la peine singulière que ce travail m'a coûté, et ils ne m'accusaient pas à cet égard d'une négligence, qui, supposé qu'elle soit dans mes vers, jamais du moins ne sera dans mes plans.

On m'a beaucoup plus justement reproché un grand nombre de fautes de détails. Cependant je dois dire ici que j'ai vu prendre pour des incorrections, tantôt des expressions ou des tournures qui appartiennent à la langue vieillie que j'ai du parler quelquefois; tantôt des enjambemens, licence utile, ainsi que quelques autres, pour jeter un peu de variété dans de si longues séries de vers d'une même mesure ; tantôt encore de ces hardiesses qui tiennent à l'abandon, à ce je ne sais quoi qui est une puissance très réelle dans les arts. On m'a reproché également des vers assez durs : j'en ai corrigé beaucoup, mais je n'ai pu les corriger tous, d'abord, parce que les noms du Morhoult, de Mordrec, de Marc et même d'Yseult, ne sont pas très harmonieux; et cependant ces noms, que je n'ai pas dû changer, reviennent à tout moment. Indépendamment de cette difficulté particulière à mon sujet, la langue française, que je crois à peu près aussi douce qu'aucune autre, a, comme toute autre aussi, des sons durs, des mots malheureux : or, même en vers, tout écrivain doit s'occuper, avant tout, de dire ce qu'il a à dire. J'ajouterai que les hommes qui le liront dans le même esprit, s'appercevront rarement de ces duretés si choquantes pour ceux dont la susceptibilité se hérisse devant deux ou trois syllabes malencontreuses. Au reste, il y a fort peu d'auteurs chez qui l'on ne trouve, plus souvent qu'on ne pense, de ces sons qui se heurtent, si l'on veut absolument en chercher, et sur-tout si l'on a soin de les isoler du reste de la phrase. Tout écrivain doit éviter ees taches autant qu'il le peut; mais il n'est aucune langue humaine où on le puisse toujours, et c'est en ce sens qu'est tout-à-fait vrai ce mot de l'ingénieux Lamothe, qui en a exagéré l'application pour luimème: Un poëte n'est pas une flûte.

Quelques excellens esprits n'ont reproché des couleurs quelquefois trop modernes : quand mes héros parlent, j'ai tâché de leur conserver la couleur antique, du moins quand les premiers auteurs la leur ont donnée, Gauvain, par exemple, est assez moderne; mais, sans vanité, je le suis encore plus que lui, et rien n'empéche que lorsque c'est moi qui parle, c'est-à-dire, dans les trois quarts de l'ouvrage, je n'aie le ton de mon pays et de mon siècle : ce contraste avec le ton de la plupart

de mes héros n'est peut-être pas sans agrément.

Comme je ne cherche qu'à m'éclairer, et nullement à cacher les reproches qu'on me fait, j'avouerai encore qu'on m'a accusé d'avoir un peu abusé de l'antithèse. Je représente que mes innombrables récits étant presque tous, et devant être extrêmement serrés, l'antithèse m'a été souvent nécessaire pour les empêcher de paraître secs. En effet, aucune figure n'est à la fois aussi précise et aussi brillante : elle fatigue promptement et avec raison dans un ouvrage sérieux; mais elle s'allie et se préte à merveille au ton de la plaisanterie. J'ajouterai que

l'antithèse, qui est un choc de pensées, amène souvent tout naturellement un choc de mots, qu'il faut bien prendre garde de confondre avec le jeu de mots, enfantillage misérable dont j'espère n'avoir pas donné un seul exemple.

Enfin, et voilà le grand reproche, quelques censeurs auraient desiré que j'eusse plus constamment la couleur poétique. Si je ne l'avais jamais, mon tort, ou plutôt mon malheur serait évident; mais, comme ces mêmes censeurs m'ont trouvé d'autant plus coupable que j'ai quelquefois cette couleur, je dois expliquer ici pourquoi je ne l'ai pas toujours cherchée, du moins telle qu'ils l'entendent.

La poésie est, si je ne me trompe, la peinture de l'esprit. Dans les parties où elle ne se confond pas avec l'éloquence dont elle n'est, selon moi, qu'une modification embellie, c'est l'art de tout mettre en images. Cet art est séduisant, enchanteur même, tant qu'on n'en abuse pas; mais des qu'on en abuse, on déplait; et voilà, je crois, pourquoi tant de gens n'aiment pas les vers. J'ose dire qu'on s'est trop éloigné, dans notre poésie moderne, du système de composition poétique des anciens, qui, dans les situations animées ou pittoresques, s'élevaient aux images les plus hardies, mais savaient redeveuir simples avec leur sujet. L'élégant Euripide fait dire par Agamemuon, à Iphigénie, qu'elle sera au sacrifice près du lavoir; le grand Homère commence son Odyssée par dire que tous les chefs grecs étaient rentrés à la maison. J'ai employé cette expression naïve dans la Table ronde, et il me serait facile de prouver que les anciens se permettaient, dans les plus nobles poëmes, ce que l'on ne se permet aujourd'hui qu'en tremblant dans des productions moins sévères. Les anciens, trop loués peut-être sur quelques points, ne le seront jamais assez sur ce naturel précieux. Ces hommes, plus vrais que nous. peignaient le soleil, mais ils sentaient qu'il fallait des ombres: nous, nous voulons toujours du scleil. Pour moi, appuyé sur les anciens, et encore plus sur la nature, notre maître à tous, j'ai mis, j'ai voulu mettre des ombres dans mon ouvrage. Quand mon sujet m'a porté à m'élever, je l'ai fait autant que mon faible talent me le permettait; mais, dans les situations moins heureuses, je n'ai cherché qu'à être précis et naturel. Publiant un grand ouvrage en vers, et voulant en publier d'autres, il fallait, avant tout, et sous peine de mort, être lu. Or, si j'avais eu une couleur plus habituellement poétique dans le sens moderne qu'on donne à ce mot, j'aurais pu être fatigant et pénible, au lieu que l'avantage qui m'est le moins contesté, malgré mes défauts, c'est que mon ouvrage se lit presque aussi facilement que de la prose. On peut aisément tirer de là une épigramme ; mais pour moi j'y vois l'éloge qui m'a le plus flatté, depuis que je me mêle d'écrire.

Qu'on y prenne garde: dans toutes les littératures, les chefs-d'œuvre poétiques qui y ont paru les premiers sont écrits avec une liberté, une franchise d'expression très remarquables, et doivent même en partie à cette liberté l'avantage d'être des chefs-d'œuvre. Corneille, La Fontaine, et même Racine, offrent beaucoup de mots et de tournures qui déjà ne passeraient plus aujourd'hui. Tels furent chez les latins Horace, et jusqu'au divin Virgile. Après eux vinrent des rhéteurs, et des poètes plus

rhéteurs encore, qui, en voulant épurer la langue, l'appauvrirent. Selon l'acception ridicule que l'on donnait alors, et que quelques personnes voudraient aujourd'hui donner à ce mot poésie, Lucain et Stace ont certainement plus de poésie que Virgile et Ovide. Claudien, venu plus tard, en a encore davantage, Claudien, qui fut digne d'un meilleur siècle, et dont l'harmonie et l'élevation constantes charmeraient si elles n'endormaient pas. La poésie alors n'était plus qu'un fantôme ampoulé qui errait dans le vide et se perdait dans l'ennui. Je n'hésite pas à attribuer l'anéantissement de la littérature latine à cette emphase qui avait gagné et envahi même la prose. L'ignorance toute pure a quelque chose de moins fâcheux qu'un ton si faux et si guindé. De telles productions éloignèrent même des bons ouvrages plus anciens, et quelque déclamateur dégoûta de lire Tacite, et causa ainsi l'irréparable perte d'une partie de ses histoires. Pour ne parler que de poésie, j'imagine que, du temps même de Claudien, quelque poete s'eleva pour rappeler les esprits à un ton plus simple et plus naturel, mais vraisemblablement il fut très mal recu; on lui dit qu'il n'était pas poête. Les rhéteurs continuèrent à s'enivrer de leur harmonie et de leurs phrases, et furent long-temps à s'apercevoir qu'ils étaient seuls, et que le public excédé n'écoutait plus rien, de peur de les entendre.

Il s'en faut de heaucoup que le danger soit encore si grand et le mal si avancé dans notre littérature. Sans parler du hon esprit et des lumières du public de nos jours, pous possédons une foule de gens de lettres qui reconnaissent les droits de la simplicité et du naturel, et plusieurs les font valoir avec un talent remarquable. Je suis le plus faible d'entre eux; mais je suis un des plus francs: je signale le mal quand il est temps de s'y opposer, et je ne puis assez dire combien la poésie me paraît menacée par l'abus de la poésie.

Après cette profession de foi, on ne s'étonnera pas si je n'ai point cédé à des critiques que je ne sens pas. Je ne les sens pas, sur-tout en m'occupant d'un genre, qui sans doute admet le ton le plus noble, mais qui plus qu'aucun autre se conforme au précepte d'Horace:

Projicit ampullas et sesquipedalia verba.

« Il rejette l'emphase et les mots gigantesques. »

Je les ai rejetés aussi sans regret et sans respect. Je respecte beaucoup plus l'os magna sonaturum du même Horace; c'est ce que j'appellerais le style grandiose. Malheureusement ce style est très ennuyeux toutes les fois qu'il n'est pas très beau; et, pour bien des personnes, il est un peu ennuyeux encore, quand il est beau trop long-temps. Aussi Horace, qui en a donné le précepte, n'a eu garde d'en donner toujours l'exemple. Au talent près, j'ai fait comme Horace : je n'ai point tonjours élevé mon style. Il est vrai que pour cette réimpression j'ai cherché à l'élever davantage et plus souvent, desirant me rapprocher de l'opinion de quelques censeurs dont j'estime le goût, même lorsque je ne partage pas leur sentiment. J'ai cherché en beaucoup d'endroits à mettre plus de poésie : c'est au point que j'ai eu un moment la crainte d'en avoir fait abus; mais de sincères amis m'ont rassuré en souriant, et je les ai vus si tranquilles là-dessus, que je le suis devenu moi-même.

En un mot, j'ai mis au perfectionnement de cet ouvrage tous les soins dont je suis capable. Si, malgré mes efforts pour en faire disparaître ou en faire excuser les fautes, quelques critiques en trouvaient encore ici de trop nombreuses ou de trop fortes, ma dernière ressource serait de leur représenter que, si la correction exigée dans un madrigal, même dans une épître, est bonne et utile par-tout, elle n'est peut-être pas d'une nécessité aussi absolue dans un long poëme. Si d'ailleurs on y trouve quelque agrément, c'est là, je crois, qu'on peut pardonner à l'auteur (qui a eu bien d'autres choses à calculer ) le tort de quelques rimes faibles ou de quelques césures irrégulières. On pourrait même, avec un peu de complaisance, les regarder comme ces dissonnances qu'admet, et recherche quelquefois, le plus mélodieux des beaux arts; mais du moins il semble que, dans les grands ouvrages il n'y a que les grandes fautes de vraiment répréhensibles.

Ainsi ont pensé ces hommes qui ont une littérature plus libérale ou un esprit plus indulgent, ces écrivains, presque tous mes maîtres, que le sentiment de mes défauts n'a point rendus insensibles à ce que j'ai pu écrire de bien, et qui, à cette époque délicate de la publicité de mon ouvrage, l'ont appuyé du poids de leur approbation. Qu'ils reçoivent ici l'expression de ma gratitude, ces journalistes qui, en m'éclairant de leurs critiques polies, m'ont encouragé de leurs éloges; qu'ils la reçoivent aussi ces hommes du monde qui se sont plu à étendre le cercle du succès de ce poème, en proclamant en quelque sorte le plaisir qu'il avait eu le bonheur de leur causer. On m'a nommé plusieurs de ces personnes, et je ne lais-

serai échapper aucune occasion de leur en témoigner ma reconnaissance. Il en est d'autres sans doute à qui je ne pourrai jamais la dire qu'iei, et ceux-là sont pour moi comme ces dieux inconnus qui obligeaient autrefois les hommes sans jamais se montrer à eux. C'est en pensant aux suffrages de ces juges si bienveillans, que je regrette de ne pas les avoir mérités davantage, que je sens tous mes défauts, et que je m'efforce de les diminuer dans cet ouvrage et dans ceux que je publierai à l'avenir.

P. S. Au moment où je terminais cette préface, je lis dans le Mercure un article dont l'indulgence extrême ne pourrait que me pénétrer de gratitude, mais qui me devient plus précieux encore, quand je le vois signé du nom de Boufflers.' Dans ces siècles de tournois, que j'ai essayé de peindre, il y avait des magistrats qui, sans entrer dans la lice, jugeaient parfaitement des coups, et méritaient toute l'estime des combattans. Mais quand un homme illustré dans ces joutes voulait bien aussi en être le juge, le guerrier inconnu qui était honoré de son suffrage, en jouissait d'autant plus qu'il appréciait davantage les faits d'armes de celui qui se plaisait à encourager ses essais.

### LISTE

#### DES PRINCIPAUX PERSONNAGES

#### DE LA TABLE RONDE.

ARTUS, chef de la Table ronde, roi de la Grande-Bretagne, fils du roi Uter et d'Yguerne, veuve du duc de Tintaiel.

MERLIN, enchanteur, protecteur d'Artus.

LA DAME DU LAC, magicienne.

GENIEVRE, femme du roi Artus et fille de Léodagan, roi de Carmelide.

MORGAIN, sœur d'Artus, éleve de Merlin.

AGRAVAIN,
GAURIC,
GALHERET,

tous fils de Loth, roi d'Orcanie, et d'une fille
d'Yguerne, par conséquent neveux d'Artus.
Mordrec même passait pour en être le fils.

MORDREC.

LANCELOT DU LAC, fils du roi Ban de Benoist, roi d'un petit royaume sur les confins de la Petitc-Bretagne.

LYONNEL,
BOORT,

cousins de Lancelot et fils du roi Boort, frère
du roi Bau, et, comme lui, roi d'un petit
royaume voisin du sien.

HECTOR DESMARES, fils naturel du roi Ban , père de Lancelot.

MÉLIADUS, roi du Léonais en Petite-Bretagne.

TRISTAN DE LÉONAIS, fils de Méliadus.

MARC, roi de Cornonailles et oncle de Tristan.

YSEULT LA BLONDE; femme du roi Marc et fille du roi d'Irlande. LE MORHOULT, fils du roi d'Irlande et frère d'Yseult.

ANDRET, autre neven du roi Marc.

DINAS, sénéchal de Cornovailles,

GOUVERNAIL, ami et instituteur de Tristan.

BRANGIEN, confidente et amie d'Yseult la blonde.

HOUEL, roi en Petite-Bretagne. YSEULT AUX BLANCHES MAINS, fille d'Houel. KÉHÉDIN, frère d'Yseult aux Blanches-Mains.

PHARAMOND, roi de France,

CLODION, son fils,

PERCEVAL LE GALLOIS,

GALLÉHAULT, roi d'outre les Marches,

YVAIN,

PALAMEDE,

ARBAN,

MESSIRE LAC,

SACRÉMOR, CARADOS.

DINADAM.

BRÉHUS SANS PITIÉ,

LE ROI PÈCHEUR, roi de quelques petités îles de la Grande-Bretagne.

ROSEFLEUR, amie de Perceval le Gallois,

RUSTARD, écuyer de Perceval le Gallois.

AMÉNAIS, femme d'Arban.

ISAURE, amie de Clodion.

ZAMIRE, fille de Pharamond.

ISMENE, maîtresse d'Artus.

CLAREMONDE, amie de Gauvain.

CROPPART, roi de Hongrie.

MÉLÉAGANT, chevalier fourbe.

BRADÉMAGUS, père de Méléagant.

MESSIRE QUEUX, sénéchal du roi Artus.

chevaliers de la Table ronde, ainsi que Gauvain, ses quatre frères, Lancelot, le Morhoult, Méliadus, Tristan, etc.

## LA TABLE RONDE.

### CHANT PREMIER.

Punition d'un insensé. Modestie de Lancelot. Long récit. Histoire d'Artus, de Merlin, de l'épée Escalibor, du saint Gréal, et de l'institution de la Table ronde. Lancelot chevalier de Genièvre.

Je veux, amis, chanter la Table ronde,
Non cette table où de rians buveurs
Vont, en tous lieux, signaler leur faconde,
Mais celle-la que des héros vengeurs
Firent briller sur la scène du monde,
Et qui, pour eux le premier des honneurs,
De leurs vertus fut la cause féconde.
On vit jadis, ici l'on va revoir
Ces chevaliers fiers, généreux, terribles,
Qui, s'imposant le plus noble devoir,
Par des exploits qui semblaient impossibles
A cette table eurent droit de s'asseoir.
Par les hauts faits si souvent endormies,
De mes héros, belles, suivez les pas:
N'ayez point peur de leurs nombreux combats;

#### LA TABLE RONDE.

2

Je parlerai souvent de leurs amies.
Oui, vous allez vous reconnaître ici:
Sur vos attraits tout mon espoir se fonde.
Si l'on se plaît à voir la Table ronde,
C'est par l'amour qu'elle aura réussi.
L'amour, dit-on, nous damne en l'autre monde;
Ce diable-là nous sauve en celui-ci.

Mais n'allez pas, ô censeurs que je prise, Chercher, vouloir, dans mes vastes portraits, Un seul modèle, une seule entreprise : Ce n'est point là ce que je vous promets. L'ordre fameux dit de la Table ronde De mon poëme est l'unité féconde, Et de cet ordre on va, dans mon dessin, Voir le début, le progrès, et la fin. Si je n'ai pu par une étroite chaîne Unir entre eux ses héros différens, Un fil léger suit leur course incertaine : l'uisque je peins des chevaliers errans, On ne peut pas vouloir que je les mène. Je les suis donc. Leurs exploits retracés, Épars ailleurs, ici se réunissent. Assez d'auteurs, sans doute plus sensés, Offrent aux yeux un héros qu'ils choisissent: J'en offre vingt, et je dis: choisissez. Plus d'une fois, sans une peine extrême, On le verra, j'ai fait un choix moi-même.

Quoi qu'il en soit, du critique inhumain L'humeur ici semblerait difficile. L'austère honneur n'a jamais qu'un chemin; Mais, selon moi, les beaux arts en ont mille.

Dans ce pays que du vaste univers Sépare encor la ceinture des mers, Dans cette vaste et fertile campagne Que nous nommons toujours Grande-Bretagne, Son roi fameux, et depuis plus d'un jour, Par cent combats et de grandes batailles, L'antique Artus tenait sa noble cour A Cramalot, dont il fit son Versailles. Ses chevaliers, dans ce brillant séjour, Rangés autour d'une table arrondie, Sur les hauts faits devisaient tour-à-tour. On voyait là chaque place remplie, Hors une scule, où, dans tout ce pays, Nul chevalier no se serait assis. En ce moment, entrent dans cette salle Deux inconnus, au port majestueux, Et leur beauté diverse et martiale Des chevaliers attire tous les veux. O roi fameux parmi les rois du monde, Dit le moins jeune et le plus orgueilleux, Fort à propos nous venons tous les deux Vous demander place à la Table ronde. Un bras vaillant, quelques heureux exploits,

4

A cet honneur nous assurent des droits. Artus répond avec noblesse et grace : Fier chevalier dont j'ignore le nom, Je voudrais bien vous octrover ce don; Mais vous voyez que je n'ai pas de place. Non pour nous deux, dit l'étranger au roi; Mais j'en vois une, et c'est assez pour moi. Que dites-vous! vous ignorez sans doute A qui Merlin réserve celle-ci? A ces erreurs, quoi! vous croyez aussi, Dit l'étranger! qu'un autre les redoute; Et, n'écoutant Artus ni la raison, Malgré les cris, malgré son compagnon, Avant qu'on puisse arrêter son audace., Le téméraire envahit cette place. A l'instant même, élancé des enfers, Un bruit terrible avec fureur résonne; Et la fumée, obscurcissant les airs, A ses côtés s'élève et l'environne. L'infortuné, puni de son orgueil, S'écrie et tombe en un soudain abîme. L'instant d'après, le carreau, le fauteuil, Tout reparaît, tout, hormis la victime.

Les spectateurs confondus, palpitans, Furent glacés et muets quelque temps. Artus enfin à l'inconnu qui reste Dit: Chevalier, quel est cet imprudent? Scigneur, repart l'étranger, c'est Brumant,
Dont le délire est pour lui si funeste.

— Qui! ce Brumant, ce guerrier favori
Du roi qui règne aux déserts du Berri?

— Lui-même. — Et vous, vous dont le port atteste
De grands exploits, et le rang le plus haut...?

— Sire, je suis Lancelot. — Lancelot!
Ce chevalier que tout brigand déteste,
Et qui, si jeune, a su rendre sitôt
En vingt pays sa valeur manifeste!
Quoi! c'est Brumant qui ne doute de rien;
Et Lancelot...! l'usage est ancien:
C'est au plus grand d'être le plus modeste.

J'ai rencontré tout près de Cramalot Ce chevalier, répondit Lancelot:
A son délire on ne pouvait s'attendre.
De vos hontés, moi, j'espérais l'appui;
Et, d'une place amoureux comme lui,
Je la venais demander, non la prendre.
Nulle ne vaque, et devant tant de preux
A peine j'ose espérer l'avantage
D'en obtenir un jour une auprès d'eux.
Les chevaliers accueillent cet hommage.
Artus charmé, mais pourtant sérieux,
Dit: Avant tout, sortons de cette salle,
Qui, dans ce jour, ne fut que trop fatale.
Avec plaisir je recevrai chez moi

Un chevalier qui s'illustre avant l'âge, Et, non content d'être le fils d'un roi, S'est fait héros pour être davantage. Venez. Il dit : on se lève, et bientôt Vingt chevaliers entourent Lancelot. Lac, Sacrémor, Palamède d'Afrique, Et Dinadam, et le galant Yvain, Joignent leurs mains à sa main héroïque. Vous eussiez vu, par un élan soudain, De Lancelot honorant le courage, Les cinq neveux d'Artus, sur-tout Gauvain, Héros fort gai, qu'on surnommait le Sage; Même Mordrec, le plus chéri de tous Du grand Artus, bien que le moins aimable, Pour Lancelot prenant un air plus doux, Laissa fléchir son humeur indomptable. Presque aussi fier, mais plus franc et meilleur, Le fils ainé du monarque d'Irlande, Dit le Morhoult, guerrier toujours vainqueur, A Lancelot témoigne de grand cœur Tous les égards que la valeur commande. On vit aussi le vieux Méliadus, Du Léonais ce roi vaillant et sage, Qui, l'observant avec des yeux émus, Lui dit: De vous que d'exploits je présage, Preux chevalier! Soyez dans ce pays Le hien-venu. Moi, j'ai fini mon rôle: Vous, sur ces bords de la gloire chéris,

En attendant Tristan, mon noble fils, Représentez les enfans de la Gaule.» Certe, ils devaient, à la guerre, aux cités, Ètre après lui plus mal représentés.

Enfin Artus dans son palais amène Cet étranger, modèle de valeur. Ah! Lancelot, quelle atteinte soudaine De votre teint efface la couleur? Dans le palais Lancelot voit la reine, Et reconnaît la dame de son cœur. Je conviendrai qu'il ne l'a jamais vue, De près, de loin; mais, quoi! sans tout cela, Celle qu'on aime est d'abord reconnue, Et par avance Amour nous la montra. Belle Genièvre, au regard noble et tendre, Que vous avez de graces à lui rendre! De vous former que ce dieu fut jaloux! En conscience, il a tant fait pour vous Que vous devez, qu'on se taise, ou qu'on glose, Faire pour lui, tôt ou tard, quelque chose. Le beau Français, qui pâlit, qui rougit, En la voyant fut long-temps en silence: Parlant enfin, il ne sut ce qu'il dit; Mais ses regards avaient leur éloquence. De son côté, Genièvre, aux doux appas, Voit devant elle avec quelque embarras Un chevalier fameux dès sa jeunesse,

En qui la grace embellit la noblesse. Seul avec eux le roi ne disant rien', Un autre aurait abrégé sa visite; Mais Lancelot se trouvait là trop bien Pour consentir à s'éloigner si vite. « O roi, dit-il, fameux entre les rois, J'ai vu le jour près des bords de la Loire; Mais la Tamise obéit à vos lois : J'accours vers elle au bruit de votre gloire. La Table ronde, objet de mon ardeur. Garde à jamais votre illustre mémoire : D'un si bel ordre immortel fondateur, Daignerez-vous m'en raconter l'histoire? Hors son renom et vos exploits, seigneur, Je ne sais rien de toute sa grandeur. » A ce desir le grand Artus sensible Dit : Sur cela je vais vous dire un mot. Un mot, seigneur, repartit Lancelot! Ah! parlez-m'en le plus long-temps possible. Veuillez, de grace, accueillir mon souhait: Il n'est, vraiment, sur un si beau sujet, Aucuns détails que Lancelot redoute. A Lancelot trouvant beaucoup d'esprit, Le bon Artus commence son récit: Écoutons-le pour que quelqu'un l'écoute.

<sup>«</sup> Lorsque, cédant au plus noble motif, Vrai chevalier, pour nous sauver la vie,

Jésus périt, un gentilhomme juif Qu'on appelait Joseph d'Arimathie En éprouva le regret le plus vif. Cherchant du moins à consoler sa peine, Il acheta chez Simon son féal La coupe heureuse où Jésus fit la cène : (C'est ce qu'on nomme ici le saint Gréal.) Il fit bien plus. Par une foule ingrate Souffrant de voir un dieu crucifié, Joseph, toujours des grands assez choyé, Sollicita d'Hérode et de Pilate, Le corps divin, qui lui fut octroyé. Ainsi Joseph aux mains des Juifs parjures Sut enlever ce précieux trésor. Loin des mortels le dieu prenait l'essor : Le saint Gréal devint plus saint encor En recevant le sang de ses blessures; Et Jésus-Christ, sans doute avec plaisir, Du haut des cieux se vit ensevelir. Joseph, des Juiss éprouvant l'injustice, Fut mal payé de ce pieux service. Le sanhédrin, que son zèle irritait, Bientôt après punissant son audace, Le fit un soir enlever en secret, Et de son sort sut effacer la trace. Presque à moitié le siècle s'écoulait Depuis le jour d'un acte si coupable, Lorsque Titus, le fils de l'empereur,

Se vit atteint de ce mal redoutable Que l'on ne peut regarder sans horreur. Titus apprit, dans ce cruel malheur, Que de ce mal trop souvent incurable Plus d'une fois Jésus-Christ fut vainqueur. Il fit chercher par-tout quelque relique, Et rencontra ce voile auguste et saint Où de Jésus le visage est empreint: Qui ne connaît la sainte Véronique! Dès que Titus l'eut touchée, à l'instant Il fut guéri : jugez s'il fut content! De ce moment, il se mit dans la tête D'exterminer les bourreaux de Jésus : C'est pour cela que la guerre fut faite, Et que les Juifs par lui furent vaincus. Comme ce prince achevait leur défaite, L'unique fils de Joseph disparu Vint demander que son sort fût connu. Alors des Juifs le souverain pontife, Bien vieux alors, le célèbre Caïphe, Que de Titus la colère effrayait, Vint, et lui dit: Promettez-moi la vie, Et vous saurez cet important secret. Titus daigna contenter son envie, Et fut mené par ce vieillard tremblant Dans le cachot où, quarante ans avant, Le bon Joseph dut terminer sa vie, Et de la faim subit l'affreux tourment.

Titus disait : N'ayant pu le défendre, Je veux du moins rendre honneur à sa cendre. En arrivant dans le profond cachot, Il le plaignait, quand il le crut entendre : Le vieux Caïphe en tomba de son haut. Ce fut bien pis quand Joseph, plein de vie, Leur fit ouïr cet étrange discours : De vous revoir j'avais un peu d'envie; Car on m'oublie ici depuis trois jours. On eut assez de peine à ne pas rire : Le saint Gréal, qu'il tenait à la main, Avait pour lui trompé le double empire Du Temps cruel et de la pâle Faim. Joseph de biens fut comblé; Titus même De lui reçut en secret le baptême : Ce sacrement ne pouvait être vain; Moins bon jadis, par cette onde efficace Titus recut tous les dons de la grace; Et, sans cela, jamais ce fier Romain Des meilleurs rois n'aurait passé la trace, Et mérité l'amour du genre humain.

"Bien que Joseph fût presque centenaire, Les quarante ans ne comptaient pas pour lui; Vert et dispos, Joseph servait d'appui A son enfant le septuagénaire. Or celui-ci, prêtre, et même prélat, A Jésus-Christ obtenait maint suffrage.

Comme on n'a point d'enfant dans cet état. Joseph, voulant que sa race restât, Conclut bien vîte un second mariage. Un fils en vint dont les fils valeureux, De siècle en siècle honorant leur courage, Furent du Christ les appuis généreux. Merlin m'a dit que du bras de l'un d'eux Nous tirerions, un jour, grand avantage... Sans un revers soudain autant qu'affreux, Le grand Merlin m'en eût dit davantage. Peindrai-je assez tout ce que je lui doi, A ce Merlin qu'à bon droit on renomme? Fils d'un démon, d'un démon honnête homme, Il a tout fait pour mon père et pour moi. Oui : je l'avoue avec reconnaissance, Je lui dois tout, et presque ma naissance : Pour abréger, je me tais sur ce point. » Que dites-vous, grand roi! n'abrégez point, Dit Lancelot, tremblant qu'il ne finisse. Ah! rendez-moi, seigneur, plus de justice : Je n'éprouvai jamais tant d'intérêt. Artus poursuit d'un air très satisfait.

« A Tintaïel, dans ma Grande-Bretagne, Vivait un duc qui choisit pour compagne La noble Yguerne, au regard séduisant. Uter, son roi, pour elle s'enslammant, De la gagner perdait toute espérance:

Grace à Merlin, du duc alors absent Uter un soir reçut la ressemblance, Et je naquis. Yguerne, veuve enfin, Avec Uter s'unit d'un chaste hymen. Mais, n'osant pas, et sur-tout à ma mère, De ma naissance avouer le mystère, Quand il fallut céder au sort commun, On crut par-tout que ce roi d'Angleterre Mourait sans fils, encor qu'il en eût un. Long interrègne et terrible anarchie. Les concurrens luttaient avec furie, Quand, au milieu des partis frémissans, Après la nuit où Dieu naît tous les ans, Il arriva que la foule amassée, Devant le temple aperçut le matin, Sur un perron une enclume fixée; Et sur l'enclume on remarqua soudain Jusqu'à la garde une épée enfoncée. Notre apostole, archevêque pieux, Dans ce prodige, au peuple qui s'étonne, Fait reconnaître un jugement des cieux Pour terminer les querelles du trône. Il réunit les barons et les preux : De ses discours l'assemblée est frappée, Et l'on convient, par un heureux accord, Que celui-là qui, d'un heureux effort, De cette enclume aura tiré l'épée, Sera pour roi reconnu tout d'abord.

Malgré ce prix et sa magnificence, Et les plus forts et les plus vertueux Épuisaient là leurs soins infructueux : On commençait à perdre l'espérance, Quand, sans avoir, en faits de chevalier, Pu jusque-là signaler ma vaillance, Je témoignai le desir d'essayer Si je saurais gagner la récompense. Chacun riait de mon vœu, quand soudain Le fer soumis suivit ma jeune main. Vous le voyez : c'est cette illustre épée Qui, recevant le nom d'Escalibor, Fut par mon bras noblement occupée Dans cent combats, et pourra l'être encor. Dès qu'en ma main elle parut brillante, On fut muet d'étonnement; en moi L'on hésitait à reconnaître un roi, Lorsque Merlin, sous la forme pesante D'un bon vieillard, prit la parole, et dit : Qu'un ange avait dirigé cette épreuve; Que j'étais fils d'Uter et de sa veuve ; Et de mon père il fit trouver l'écrit Qui de ce fait était la sûre preuve.

« Lors je fus roi, mais non pas tout-à-fait. Plus d'un baron, que ce choix irritait, Osa nier d'un ton de véhémence Et mon épreuve, et même ma naissance. Il en survint un long soulèvement, Et je vis naître une foule hardie De révoltés qu'appuyait hautement Un roi voisin, le roi de l'Orcanie, Loth-le-Hardi. Cependant à ce roi Ma mère avait donné ma sœur aînée. Malgré ces nœuds, le roi Loth, contre moi, N'ouvrit pas moins une lutte acharnée; Et bientôt même en ses rangs belliqueux Il me fallut reconnaître et combattre Quatre guerriers, ses fils et mes neveux, Oue vous venez d'embrasser tous les quatre : Le fier Gauric, Galleret, Agravain, Et leur aîné, l'invincible Gauvain. De ces héros terribles avant l'âge, Tant de guerriers secondaient le courage, Ouc mon effort eût peut-être été vain Sans mon épée, et sur-tout sans Merlin. Pour me servir, son active tendresse Usa de force, et plus souvent d'adresse. Non, mon récit jamais ne finirait. Prenant les traits d'un valet de village, D'un nain hideux, d'un hôte d'hermitage, Ou bien d'un cerf, ou bien d'un farfadet, Par mainte ruse il aidait mon courage. Enfin il sut gagner Loth et ses fils, Qui, dès long-temps, sont mes meilleurs appuis : ( Mon cher Mordrec, le dernier des cinq frères,

Trop jeune alors, n'eut point part à ces guerres. Lorsque Merlin à mes lois eut soumis Tous mes sujets, se mettant en campagne, Il réduisit sous mon pouvoir vainqueur Divers pays de la Grande-Bretagne : En Gaule même il guida ma valeur. O Lancelot! sur cette noble terre J'ai vu, chéri le roi Ban votre père: Seul, des Romains il soutenait l'effort Avec son frère et son égal Boort. De tous les deux je retardai la perte Par mon secours; leur ennemi Claudas A mes guerriers vit sa province ouverte, Et son Berri, grace à d'heureux combats, A pris le nom de la terre déserte. Dans mon pays rappelé par Merlin, Je suis content, dit-il; sur vous je fonde Un noble espoir qui fermente en mon sein. Enfin je vais accomplir mon dessein, Et recréer pour vous la Table ronde.

« Vous savez bien, dit cet ami loyal, Que par Joseph, maître du saint Gréal, Vers le Jourdain cette table ancienne Fut établie en l'honneur de la cène Qu'avec les siens Jésus-Christ autrefois Vint célébrer avant que d'être en croix. Là, les chrétiens, pour marcher sur ses traces, Se rassemblaient, et, dans cinquante places, Gardaient toujours la sienne avec respect. Le vieux Joseph, ou quelqu'un de sa race, Du saint Gréal offrant l'auguste aspect, Les enflammait et de zèle et d'audace. De là sont nés les miracles divers Qui pour leur culte ont conquis l'univers. La décadence enfin est arrivée · La Table ronde a cessé de servir; On l'oubliait : moi, je l'ai retrouvée, Et je prétends par vous la rétablir. Connaissant bien des jours tels que les nôtres, Nous ne pouvons nous flatter désormais De rencontrer des chrétiens très parfaits; Mais des héros valent bien des apôtres : Ceux-là feront des miracles aussi. Choisissez-les, ô vous que j'ai choisi! A Cramalot mon art, qui vous seconde, A fait déjà porter la Table ronde. Réunissant les héros dispersés, De son renom sachez remplir le monde : Que la première, honneur des temps passés, Soit oubliée au bruit de la seconde.

" Charmé, j'allais remercier Merlin. Mais, me dit-il, m'interrompant soudain, Là, qu'une place en tout temps soit gardée, Non à Jésus, comme on fit en Judée,

Mais au guerrier qui, guerrier sans égal, Y paraîtra portant le saint Gréal. Malheur et mort à celui dont l'audace Voudrait sans droit usurper cette place! Il vaudrait mieux qu'à la table on eût joint Le saint Gréal; mais, sur ce dernier point, Mon cher Artus, tout mon pouvoir chancèle. Je sais de plus, si mon art m'est fidèle, Que l'on ne peut ravir le saint Gréal Que dans un temps qui vous sera fatal. Formez d'abord, si vous voulez m'en croire, L'ordre qui doit assurer votre gloire: Après, s'il faut de tout vous éclaircir, Du saint Gréal vous apportant nouvelle, Je vous dirai quel pays le recèle, Et puis comment on peut le conquérir.

« Mon protecteur me trouva fort docile :
Tous ses desirs se virent exaucés.
En chevaliers je fus si difficile,
Que les plus grands furent les plus pressés
De prendre place à la table illustrée,
Qui se trouva bientôt trop resserrée.
De toutes parts les héros et les rois
Se disputaient le bonheur de mon choix.
Là je reçus, équifable confrère,
Boort votre oncle, et le roi votre père,
Qui tous les deux devaient bientôt après

Subir du Sort les inflexibles traits. Quand des héros j'eus rassemblé l'élite, Au bon Merlin, que je vis se troubler, Je dis: La gloire aux dangers nous invite; Du saint Gréal il est temps de parler. Merlin me dit : Il faut vous satisfaire; Rassemblez donc vos frères dans vingt jours, Et je dirai ce que je voulais taire. Ce jour fatal, plus desiré toujours, Parut enfin. A notre oreille avide Merlin allait s'expliquer, quand soudain S'interrompant il s'écrie : Ah, perfide! Et disparaît. Depuis ce jour, en vain Nous avons tous, et parmi vingt contrées, Couru chercher ses traces desirées. Merlin, l'objet de nos regrets amers, Reste perdu pour nous, pour l'univers. Soit qu'emporté dans l'infernal empire, On l'ait puni de ce qu'il allait dire, Soit qu'un perfide ait su le mettre aux fers, (Hélas! faut-il que mon cœur le desire!) Pour le trouver, depuis seize ans et plus, Comme mes vœux mes soins sont superflus. Depuis seize ans je regrette sans cesse De mon ami la perte et le malheur; Et rien n'a pu dissiper ma tristesse, Même l'éclat de maint succès flatteur. En vain j'ai su par mon bras intrépide

Débarrasser d'un farouche oppresseur Léodagan, le roi de Carmelide; . En vain sa fille, à présent devant vous, A bien voulu m'accepter pour époux; Je rends justice à sa vive tendresse; A tant d'attraits joints à tant de noblesse: Merlin absent flétrit tout mon bonheur. Oui: que ma femme excuse ma rigueur; Mais la beauté la plus enchanteresse Ne peut valoir un pareil enchanteur. »

Ce compliment, trop marital sans doute, Du grand Artus termine le récit.
Je doute fort que Genièvre le goûte.
Pour Lancelot, ailleurs il a l'esprit:
Ce n'est pas là du tout ce qu'il écoute.
Quand il renonce à se dissimuler
Qu'Artus enfin a cessé de parler,
Sire, dit-il, il n'est rien dans le monde.
Qui soit si beau que votre Table ronde
De... Tintaïel j'estime les vertus
Plus mille fois que je ne puis le dire:
Ce que Merlin fit... pour le grand Titus
Assurément mérite qu'on l'admire.
J'aime Joseph, mais j'aime plus encor
Ce chevalier... ce jeune Escalibor...

A ces propos, l'aimable reine tremble :

Elle sourit et pâlit tout ensemble, Et par un signe avertit Lancelot Qui s'interrompt, et qui ne dit plus mot. Heureusement, dans ce moment-là même, D'Artus ailleurs appelant l'intérêt, Un chevalier dans son palais entrait Pour réclamer sa puissance suprême. Par ce guerrier, la dame de Novant Priait Artus, dont elle était vassale, Que contre Ayé, roi de Northumberland, Il voulût bien garder sa capitale. Sous un long siège avant enfin plié, Après un mois elle devait se rendre, Si par Artus un guerrier envoyé Avec succès ne venait la défendre En renversaut un combattant d'Ayé. Pour cette fois, Lancelot sut entendre Ce qu'on disait, et d'abord le comprendre; Car dans ces jours, aux nôtres étrangers, Les chevaliers, toujours sur le qui vive, Cherchaient, sentaient, et couraient les dangers Comme le chien court la perdrix craintive. Sire, dit-il, pour vous, s'il m'est permis, J'irai combattre, et je vaincrai peut-être : Je ne suis pas à votre table admis, Et vais tacher de mériter de l'être. Ah! dit Artus, généreux Lancelot, Le guerre veut que ma table brillante.

Offre souvent quelque place vacante, Et vos exploits seront payés bientôt. Avec orgueil remplissant votre attente, Pour mon guerrier ici je vous admets: Vous combattrez; je suis sûr du succès.

Il dit, et sort; mais Genièvre est restéc. De Lancelot que l'ame est agitée! Tremblant, il craint d'exciter son courroux. Le cœur ému d'une naissante flamme, Baissant les yeux, et ployant les genoux, Il fait enfin our ces mots: Madame, Tout chevalier est celui d'une dame : Puis-je m'offrir? Genièvre ne dit rien. Quelques instans... et dit : Je le veux bien. Merci, dit-il; et le silence achève. Il sent alors qu'une main le relève. Toute autre belle eût eu le même soin : On prit sa main, on ne la serra point; Et toutefois, ce moment que j'envie, Jusqu'à ce jour (remarquez bien ce point) Fut le moment le plus doux de sa vie.

FIN DU CHANT PREMIER.

# LA TABLE RONDE.

### CHANT SECOND.

Hauts faits de Lancelot. Accident du sénéchal Queux. Pharamond reconnu. Le Morhoult trahi. Bréhus le venge trop. Combat de Bréhus et d'Yvain. Conquête du château de la douloureuse Garde. Imprudence d'Artus. Enlèvement de Genièvre.

Qu'il est joli le printemps de l'amour!
Il vaut cent fois le printemps de l'année.
Vous devriez revenir chaque jour,
Premiers momens où l'ame est enchaînée.
Malgré nos vœux, ils passent sans retour!
Belles, du moins, quand on vous rend les armes,
Faites durer ce printemps plein de charmes.
Belles, amans, dans sa vivacité,
Goûtez, après, l'ardeur d'un long été;
Et si l'amour enfin vous abandonne,
Arrêtez-vous, s'il se peut, à l'automne.

Par monts, par vaux, Lancelot plein d'ardeur, Tout occupé de sa dame nouvelle,

3.

Courait, brûlant d'en mériter le cœur; Et de Novant un chevalier fidèle, De son pays guidait le défenseur, Quand tout-à-coup une superbe tente Près de la route à leurs yeux se présente. Que voit-on là? dit Lancelot. - Seigneur, Un chevalier, fameux par sa valeur, Erre, escorté d'une dame charmante. Mais de son bras éprouvant le pouvoir, Il faut le vaincre avant que de la voir : C'est difficile; et ce guerrier terrible Sait... Oh! répond Lancelot, c'est possible; Et sans tarder, laissant son conducteur, Près de la tente empressé de paraître, Il en défie, il en abat le maître. Mais, pour ce choc, comme à son écuyer Il n'avait pas repris son bouclier, Devers l'épaule, au défaut de l'armure, Lancelot garde une forte blessure. Il est vainqueur : n'importe. Sans retard Notre héros vers Genièvre expédie Son prisonnier qui baissait le regard. Quant à la dame, elle était fort jolie. Mais Laucelot a fait choix d'une amie. Dans l'univers il n'est autre beauté Dont le pouvoir désormais le retienne. A cette dame il rend la liberté, Mais sans penser à lui livrer la sienne.

Le chevalier qui menait Lancelot, Le rejoignant, lui dit: Votre vaillance Doit nous donner la plus juste espérance; Nos ennemis seront vaincus bientôt. Mais à vos coups puisque rien ne résiste, Une pucelle, assez près de ces lieux, De deux guerriers méchans et furieux Souffre, dit-on, un servage bien triste. Pour l'affranchir de sa longue prison, Si vous voulez, je suis votre second. Soit, répond-il, et cherchons cette gloire. Nouveau combat, et nouvelle victoire. Les deux félons, domptés, humiliés, Furent encore à Genièvre envoyés; Et celle-ci, bien que prudente et sage, Non sans plaisir accueillit cet hommage De Lancelot. Ce guerrier, en voyant, Le lendemain, la dame de Noyant, Lui dit: Vers vous le grand Artus m'envoie. Procurez-moi, s'il se peut, aujourd'hui, L'honneur brillant de combattre celui Qui de vos biens pense faire sa proie. Elle répond : Mais vous êtes blessé? Point ne le suis, dit-il, pour vous défendre. Il l'était tant, que, bien qu'il fût pressé, Absolument la dame veut attendre.

Or, un dimanche était déja passé;

Déja le temps fuyait à tire d'ailes; Et, fort surpris, les gens de Cramalot Du grand exploit commis à Lancelot N'avaient encor reçu nulles nouvelles. Les souverains, en ces temps belliqueux, Bravant les coups, mais non pas la famine, Avaient toujours, pour régler leur cuisine, Un sénéchal qu'ils nommaient le grand-queux. Le queux d'alors, d'assez noble origine, A cet emploi ne bornait pas ses vœux: Guerrier hardi, mais fort peu redoutable, On le voyait, gabeur infatigable, Battu toujours, et toujours se battant. Sire, dit-il, plein d'espoir et d'audace, Si Lancelot, ce fameux combattant, S'est endormi, souffrez qu'on le remplace : Devers Novant on peut, à mon avis, Faire en un jour ce qu'il n'a fait en dix. Accordez-moi, par bonté spéciale, Qu'en ce combat ma valeur se signale. Artus, malgré maint exemple fatal, Estimait fort le bras du sénéchal. Ce roi vieilli, par une erreur croyable, Le trouvait grand, car il était aimable. Ainsi, depuis, ailleurs, un autre roi Pour un Villars prit long-temps Villeroi. Artus pensant que Lancelot s'arrête En quelque lieu, par l'amour retenu,

Du sénéchal accueille la requête; Et celui-ci, dans Novant advenu, Dit que, d'Artus ambassadeur honnête, Pour vaincre vite il est vite venu. Bien faible encor, Lancelot vient débattre Ses intérêts. Sur ce noble sujet Ces deux guerriers disputaient comme quatre; Et pour savoir qui des deux combattrait, Incontinent ils allaient se combattre, Lorsque la dame, interposant sa loi, Leur dit: Tous deux vous combattrez pour moi, Et dans le choc mes rivaux téméraires Vont, au lieu d'un, m'offrir deux adversaires. Cela fut fait. Mais qu'en arriva-t-il? Messire Queux, à la démarche altière, Fut tout d'abord jeté sur la poussière, Et de ses jours la mort tranchait le fil, Si Lancelot, qui, contre un adversaire, Avait déja l'honneur d'un plein succès, N'eût abattu le Northumberlandais Qui menaçait le sénéchal à terre, Et le voulait transpercer sans façon Avec un glaive aussi long que son nom. Le sénéchal, qu'on n'embarrassait guères, Était honteux de ses façons légères, Quand Lancelot dit en riant ceci: Messire Queux, quand vous vîntes ici, Vous y veniez pour faire mes affaires,

Et j'aurai fait les vôtres, Dieu merci.

Messire Queux, d'une action si belle,
A Cramalot fut porter la nouvelle,
Pour Lancelot, la dame de Noyant
Depuis huit jours était le festoyant,
Quand celui-ci, qu'anime un noble zèle,
S'en va chercher quelque autre exploit brillant.
Toujours Genièvre est présente à son ame.
Il fut, hélas! forcé de la quitter
Bien promptement. Ne pouvant voir sa dame,
Le héros veut du moins la mériter.

Bientôt le sort seconda ses démarches.
Denx jours après, en combat singulier,
Il renversa le roi d'outre les marches,
Dit Galléhault, petit roi, grand guerrier,
Et qui, trop fier de sa haute vaillance,
Voulait d'Artus attaquer la puissance.
Mais Lancelot s'était si bien battu,
Et Galléhault si long-temps défendu,
Que, réunis, ces ardens adversaires
En un moment sont devenus des frères.
Galléhault dit: Je pars pour Cramalot,
Et sans retard j'y veux faire connaître
Que désormais je suis et prétends être
L'ami d'Artus, sur-tout de Lancelot.

De Lancelot il court vanter la gloire. On connaissait déja l'autre victoire. Genièvre, au bruit de ces brillans exploits. Secrètement s'applaudit de son choix. Pour Lancelot Artus rempli d'estime Le vantait fort, quand par un autre objet Ce prince, un jour, fut surpris et distrait. Un chevalier, qui gardait l'anonyme, Sur une nef s'avançant dans le port, Des preux d'Artus vint défier l'effort. Douze, malgré leur force et leur courage, Dans un long choc se virent abattus. Gauvain lui seul, brillant neveu d'Artus, A su lutter sans nul désavantage. Or, l'inconnu, que chacun accueillit, A Cramalot guérissait ses blessures, Lorsque quelqu'un vint chez Artus, et dit: Voici le jour de venger vos injures. Cet inconnu, seigneur, c'est Fharamond, Ce roi des Francs, qui, terrible adversaire, Aux fiers Romains a fait craindre son nom, Et repoussa même Uter votre père. Vous le tenez entre vos mains. Tais-toi, Ou tu péris, a répondu le roi; Et, redoublant des-lors de courtoisie, Il accueillit si bien le roi des Francs, Que lorsque enfin, après assez long-temps, De le quitter ce prince avant l'envie,

Lui dit: Je veux vous apprendre mon nom,
En souriant, Artus dit: Je parie
Que je le sais, et que c'est Pharamond.
— Quoi! vous saviez!... et comme un tendre frère
Vous accueillez ici votre adversaire!
Pharamond dit, l'embrasse, et s'est lié
Avec un roi qu'il voit si magnanime.
La plus solide et plus noble amitié
Est celle-là qui naquit de l'estime.

Pharamond part; mais le vent irrité Aux bords anglais l'a bientôt rejeté. Il traversait cette forêt d'Arnantes Où chaque jour des chevaliers errans Couraient chercher aventures brillantes, Quand un guerrier vint à lui tout d'un temps. Ce chevalier est le prince d'Irlande, Et du Morhoult a le nom singulier. Souvent il veut joûter; il le demande A Pharamond, qu'il ne fait pas plier; Et l'Irlandais, nonobstant sa furie, Contre le Franc a perdu la partie. Il n'était point en bonheur ce jour-là : Une heure après, chez une grande dame, Un rendez-vous où le Morhoult alla, Pour ce guerrier devint un piége infâme. Pour obtenir le pardon du passé, La dame avait suivi le plan tracé

Par le mari, trop digne qu'on le blâme. Sans vétemens et sans précaution, Notre Irlandais ne pensait qu'à sa flamme. On le saisit. L'époux, guerrier félon, Brave pourtant parfois jusqu'au miracle, Le fit d'abord lier sur son perron, Aux vovageurs l'exposant en spectacle. Et cependant comme il faisait presser Pour le Morhoult l'appareil du supplice, Un chevalier, vainqueur dans mainte lice, Le dur Bréhus par là vint à passer, Et l'Irlandais lui conte de sa belle L'indigne tour, la trahison cruelle. Bréhus en fut justement en courroux; Et sa valeur secondant sa colère, Il défia le chevalier-époux, Qui par malheur lui fit toucher la terre. Bréhus vaincu fut forcé de partir. Il maudissait les femmes délovales, Lorsque de loin ce guerrier vit venir Un autre preux, le doux Yvain de Galles. Ce chevalier cheminait, conduisant Non loin de là certaine demoiselle, Aux blonds cheveux, au regard séduisant, Fraiche à l'égal de la saison nouvelle. Elle chantait, avec lui devisant, Une chanson agréable comme elle. De ces accens tout autre aurait joui.

Bréhus, de qui le dépit trouble l'ame, Frémit, et veut venger sur une femme Le fier Morhoult, qu'une femme a trahi. Dans cette idée il a saisi sa lance, Pique des deux tout-à-coup, et s'élance. De l'attaquer lui croyant le projet, Yvain aussi met sa lance en arrêt. Mais, l'évitant, dans sa rage effrénée, L'affreux Bréhus sur la dame a couru; Et le cruel, par un coup imprévu, Perce le cœur de cette infortunée.

A cet aspect Yvain pétrifié, Saisi d'horreur, mais saisi de pitié, Sent qu'à la fois un double vœu l'anime. Il veut punir sans retard l'assassin, Mais avant tout yeut sauver la victime. Hélas! la mort a fini son destin. Ayant perdu la noble demoiselle, Il veut du moins venger sa mort cruelle. De son coursier précipitant les pas, Le noble Yvain court au guerrier barbare Qui s'éloignait, mais qui ne fuyait pas. Alors entre eux quel débat se déclare! Ah! dit Yvain, que quelque oubli fatal Loin de mon rang sans retour me rejette, Que l'on me voie abjurer le cheval, Et que quelqu'un m'aperçoive en charrette, Si de ce trait affreux et déloval Je ne prends point vengeance bien complette! Malgré sa rage, il y réussit mal. Il est bien vrai qu'en sa fureur extrême Ce héros sut immoler à moitié Bréhus, nommé justement sans pitié; Mais il resta presque mourant lui-même. Tous deux teignaient de leur sang le gazon, Lorsque vers eux arriva Pharamond. Voyant leur rage, et voyant leur faiblesse, Ce roi leur dit, avec quelque sagesse : Guérissez-vous, après vous vous battrez. Quand, non sans peine, il les eut séparés, Et qu'il apprit par leur récit fidèle Pour quel motif ils avaient pris querelle: Ah! leur dit-il, ne voudrais pour beaucoup Laisser périr sans honneur le Morhoult, Un des guerriers dont le brillant courage Le plus souvent sut illustrer notre âge. Sur son cheval vous l'eussiez vu voler Vers le héros que l'on allait brûler. Il était temps. Pharamond qui disperse Tous les bourreaux, joint l'époux, le renverse, Et dit alors au Morhoult secouru : Guerrier vaillant et si digne de vivre, C'est par hasard que je vous ai vaincu, Mais c'est par choix que mon bras vous délivre. Pharamond veut, après cette action, Revoir la France à son cœur déja chère, Et sa famille, et son fils Clodion. En finissant sa course aventurière, Il se disait: Oui, loin de mon pays J'ai fait un peu le métier dè mon fils; Mais désormais je le lui Iaisse faire.

A Cramalot, de ce roi généreux Comme on vantait encor la courtoisie, Le bruit d'un fait presque miraculeux Vint à la cour, d'étonnement saisie. Les narrateurs avaient l'air de mentir En assurant à la foule bayarde Que Lancelot venait de conquérir Le château dit de douloureuse garde. Ce château fort qui dominait les vents Avait trois murs et quarante géans. Vingt chevaliers, de gloire l'ame éprise, Avaient péri, tentant cette entreprise Qui demandait des exploits inouis; Et Lancelot, seul, à fin l'avait mise, Combattant seul tous ces géans unis. Il est bien vrai qu'une fée obligeante A son insu l'a servi cette fois D'un bouclier rendant fort comme trois: Il eût fallu l'être comme quarante; Et ce guerrier, à cet exploit nouveau,

Avait encore un mérite assez beau. On assurait que depuis cette affaire Ce château fort, jadis si redouté, Se ressentait de son propriétaire; Que Lancelot de ce triste repaire Faisait un temple à l'hospitalité. Chacun doutait d'abord de tant de gloire : Genièvre seule eut la raison d'y croire. Mais la rumeur augmentant tous les jours: Au grand Artus il prit un soir l'envie D'envoyer là, pour finir les discours, Toute la fleur de sa chevalerie. Bliombéris, Carados, Sacrémor, Gauvain lui-même, et vingt autres encor, Mordrec, d'Artus ce neveu difficile, Chacun enfin sur un coursier agile Court s'assurer, et par ses propres yeux, De cet exploit vraiment prodigieux. Fétant beaucoup leur troupe aventureuse, Lors Lancelot fort bien se signala. Pendant huit jours on courut, on balla; Et le château de garde douloureuse, Changeant de nom depuis ce moment-là, Est le château de la garde joyeuse.

Mais cependant qu'ainsi chez Lancelot On s'amusait, plus loin, à Cramalot Il survenait une étrange aventure.

Cette cité, vide de chevaliers, Vit arriver avec deux écuyers Un chevalier d'une noble figure. · Cet inconnu, d'un air assez discret, Requiert un don d'Artus et de la reine. Ce don, selon l'usage qu'on suivait, Par tous les deux fut octroyé sans peine, Sauf à savoir après ce que c'était. Lors l'inconnu, d'une voix plus hautaine; Dit: Prince Artus, apprends qu'en mes prisons J'ai dès long-temps nombre de tes barons, Mais je consens à les tirer de chaîne. Si, dans ce jour, vidant les étriers, Je suis vaincu par un de tes guerriers. Choisis entre eux celui que tu peux croire Plus valeureux, plus sur de la victoire. Nous trouverons à mille pas d'ici Pour le combat un lieu très bien choisi; Mais je prescris une loi nécessaire : La reine doit suivre mon adversaire, Le suivre seule; et, si je suis vainqueur, Je la prétends emmener prisonnière. Voilà quel don j'ai demandé, seigneur.

Vous devinez, sans que je vous le dise, Du pauvre Arms le trouble et la surprise. Ses chevaliers les meilleurs sont absens. Il les valut au moins, dans son jeune âge. Mais ce grand roi ressent le poids des ans; Et cependant sa parole l'engage. Il hésitait, quand le sénéchal Queux, Toujours rempli d'un espoir belliqueux, Se présenta pour entrer dans la lice. Faute de mieux, il faut qu'on le choisisse. D'ailleurs, on sait que le roi l'estimait. Pour expliquer sa faveur singulière, J'aurais du dire, et ne dois pas vous taire, Qu'Artus, avant sucé le même lait, Le chérissait presque à l'égal d'un frère. Queux est nommé pour répondre au défi, Et s'est armé sans le moindre souci. Queux et Genièvre un peu plus inquiète Suivent celui qui la veut pour conquête. Le pauvre Artus voudrait la suivre aussi; Mais, invitant le monarque vieilli A vouloir bien rester en sa demeure, L'inconnu dit: Vous savez mes projets: Pour assurer ma perte ou mon succès, Il ne me faut que la moitié d'une heure; Attrapez-moi, si vous pouvez, après.

La demi-heure était passée à peine, Qu'Artus, troublé dans son choix hasardeux, Pour s'éclaireir courait déja la plaine. Las! du succès l'espérance était vaine. Le sénéchal, toujours malencontreux, Etait bien loin, captif avec la reine.
Grand désespoir! à tous ses chevaliers
Artus en hâte apprend par des courriers
Cet accident. A la Garde-joyeuse
Dès que l'on sait cette aventure affreuse,
Ces fiers Bretons ont pris leurs destriers.
Le seul Mordrec ne courut pas très vite.
Tout plein déjà des complots qu'il médite,
Il reste froid. Que de chefs valeureux
Couraient pour lui, pour Artus est pour eux!
Mais Lancelot, qu'un noble zèle enflamme,
Vole, et voudrait les devancer par-tout.
Après leur reine ils couraient: c'est beaucoup;
Mais Lancelot courait après sa dame.

FIN DU CHANT SECOND.

# LA TABLE RONDE.

## CHANT TROISIÈME.

L'épéc. Les chiens, La charrette. Le peigne. Le pont. Le défi.

O que le Temps est un malin vieillard! Dans notre enfance il nous flatte avec art, Il embellit à nos yeux la jeunesse : Le traître alors, las d'être notre appui, Pèse sur nous, vers l'âge mûr nous presse, Et puis nous rend presqu'aussi vieux que lui. Que de guerriers dont le jeune courage Se signala dans les champs de carnage, Changeant trop tôt, s'endorment encor plus Que ne dormit jamais le grand Artus! Le Temps détruit les héros, les bergères. Objets divins que l'on trouva charmans, Vous, dont l'aspect fit palpiter nos pères, Comme le sort vous montre à leurs enfans! Ah! profitons de ces leçons sévères! Nos jours sont brefs; mais tâchons qu'ils soient doux. Chez nous jamais que le plaisir ne chomme,

Et, nous armant contre un destin jaloux, Usons du Temps, pendant qu'il est bonhomme: Il saura trop, hélas! user de nous.

Artus, jadis, plein d'une noble flamme, Et si long-temps à ses rivaux fatal, N'eût pas, alors, chargé son sénéchal Du noble soin de défendre sa femme. Sentant trop tard le tort qu'il avait eu, Et retrouvant l'activité première Qui signala sa brillante carrière, Artus courait, craignant pour la vertu De son épouse à regret prisonnière. Gauvain aussi, l'aîné de ses neveux. A travers champs courait à toute outrance. Il vit un soir sur un roc sourcilleux Certain château d'assez noble apparence. Il s'y rendit, y fut reçu des mieux. Le châtelain ayant nièce fort belle, Le fit souper, et le fit seoir près d'elle, Les regardant, le châtelain disait Mainte gaîté qu'on pouvait trouver forte. Ce n'était rien : comme la nuit venait, Il conduisit Gauvain tout stupéfait Jusqu'à la chambre où sa nièce couchait, Et sur tous deux il referma la porte.

D'étonnement Gauvain était saisi.

## CHANT TROISIEME.

La demoiselle était couchée et faite Pour engager à se coucher aussi. Malgré le trouble où cet aspect le jette, Gauvain résiste, et, plein de probité, Croirait manquer à l'hospitalité. Mais il entend un soupir de la belle. C'est différent, se dit-il aussitôt. Je suis un preux; mais je serais un sot Si je voulais être plus sage qu'elle. Et le voilà qui s'est rapproché d'elle. La demoiselle, interdite à son tour, Montre un effroi qu'il prend pour de l'amour. Bien que rempli d'espérances riantes Que l'on pouvait concevoir justement, Gauvain courtois agit modérément, Et se permit des libertés décentes. Il fit très bien ; car tout-à-coup voici Certaine épée, au chevet appendue Qui vole, et va, plus vîte que la vue, Blesser Gauvain modérément aussi. La nuit, le jour, au chevet de la belle L'épée était une duègne cruelle. On ne voit plus ces glaives merveilleux Dans nos pays, dans nos jours vertueux; Et cependant j'ai la tête frappée De ce fait-là, qui me donne à réver. Belles, de vous écartez toute épée; On ne sait pas ce qui peut arriver.

42

Gauvain, calmé par la leçon sévère, N'osa plus rien, interrogeant toujours La demoiselle obstinée à se taire. Dans son effroi soupçonnant du mystère, Gauvain, dehout, attendit que des jours L'astre éclatant lui rendît sa lumière. Le soleil brille, et l'oncle tout d'abord. Vient chez la belle, en disant : Est-il mort? Non, dit Gauvain; et, prompt à la vengeance, Ce fier guerrier prouve son existence Au déloyal qui lutte avec effort. Ah! dit la nièce, admirant le courage De l'étranger, seigneur, au nom du Ciel, Délivrez-moi de ce monstre cruel Qui tant de fois immola sous sa rage Maint chevalier, maint noble damoisel Bien moins vaillant que vous, et bien moins sage. Gauvain redouble. Adversaire effrayant, L'oncle à l'épée était presque un géant. Mais vainement il résiste, il s'élance : Gauvain, plus grand encor par la vaillance, Sachant enfin atteindre le félon, Perce son cœur souillé de trahison. La nièce dit : Seigneur, je vous rends grace; Cet homme affreux, destructeur de ma race, Me retenait, et même à ses projets Faisait servir le peu que j'ai d'attraits. De ce jour seul je commence à revivre.

Je vous dois tout, et veux par-tout vous suivre. Elle suivit en effet ce héros, Et, se voyant de prison échappée, Paya celui qui terminait ses maux, Et qui n'eut plus à redouter d'épée.

Trois jours après (mes amis, pardonnez Ce détail simple, et de peu de mérite), Gauvain trouva deux chiens abandonnés; Il en eut soin, et les prit à sa suite. Trois jours après, Gauvain, toujours courant, Cherchant la reine, et cherchant vainement, Vit un guerrier qui venait assez vîte. Ce chevalier, dont l'aspect séduisait, S'arrête, épris, devant la demoiselle; Il dit enfin : Cette beauté me plaît, Et l'on peut bien se disputer pour elle. Soit, dit Gauvain. Mais, reprit l'arrivant, Pour l'obtenir quand nous allons tout faire, Nous pourrions bien, me semble, auparavant, Lui demander celui qu'elle préfère. Oui, demandez, j'y consens, répondit Le fier Gauvain; mais votre espoir m'étonne. Si par hasard c'est vous qu'elle choisit, Sans nul combat, moi, je vous l'abandonne. .... A ce récit pourquoi suis-je venu! Femmes, de vous que faut-il que l'on pense? Un vain caprice a souvent obtenu

Plus que l'estime et la reconnaissance. La demoiselle, en cette circonstance.... Laissa Gauvain, et choisit l'inconnu.

Assez long-temps de surprise immobile, Enfin Gauvain partait silencieux, Quand l'inconnu, venant d'un pas agile, Lui dit: Seigneur, je suis vraiment honteux; Car ma demande, à faire est peu facile. Cette beauté, qui se rend à mes vœux, Je vous l'avoue, a la plus grande envie Des lévriers que voilà sous vos yeux; Je les requiers de votre courtoisie. Ah! dit Gauvain, justement ulcéré, Par eux aussi vous serez préféré. Voyez pourtant qui des chiens ou des belles Sont les plus sûrs et sont les plus fidèles. Lors par caresse et par mille moyens A les gagner cet inconnu s'empresse. Efforts perdus! trahi par sa maîtresse, Gauvain du moins fut suivi par ses chiens.

Lors, revenant vers son jeune adversaire, Gauvain lui dit: Chevalier, à vos vœux Si j'ai cédé ma dame sans colère, Mes chiens ont droit qu'on se batte pour eux. Sans nul retard tous deux prennent carrière. Le choc fut court, et non moins meurtrier. L'instant d'après, le charmant chevalier Sans vie était gisant sur la poussière. A cet aspect, la demoiselle en pleurs, Craignant la nuit, les loups, et les voleurs, Court à Gauvain, veut le toucher pour elle. Mais celui-ci, méprisant ses douleurs, Part sans l'attendre, en lui criant: La belle, On ne peut pas manquer de protecteurs, Alors qu'on est si tendre et si fidèle.

Perdant l'espoir, et le perdant trop tôt, Gauvain pourtant cherchait toujours la reinc. Il fit rencontre, un jour, de Lancelot Dont le cheval ne cheminait qu'à peine. L'astre des nuits, l'astre brillant des jours, Avaient neuf fois recommencé leur cours, Que Lancelot, plein d'une ardente flamme, Courait encor pour retrouver sa dame. Avant déja sur ce même chemin Passé dix fois, il reconnaît Gauvain Qui vainementà s'arrêter l'invite: Il le salue, il le passe, et l'évite. Ganvain disait: Mais, il est bien pressé! S'étant encor quelque temps avancé, De Lancelot il revit la monture, Qui, halctant sur le bord d'un fossé, Allait payer tribut à la nature. Je plains, dit-il, le pauvre destrier;

Mais je voudrais trouver le chevalier : Où donc est-il? Gauvain, qui s'inquiète, Hâte ses pas, suit sa route, et bientôt Sur le chemin aperçoit Lancelot, Mais l'aperçoit, le dirai-je ? en charrette. - Eh! Lancelot, que fais-tu donc ici? Abandonné par ta triste monture, As-tu bien pu prendre cette voiture? C'est reculer que d'avancer ainsi. Je te préviens que ce nain qui la guide, S'il te l'offrit, te joue un tour perfide. - Quel tour? A pied je suivais mon chemin, Quand mon bonheur m'a présenté ce nain Qui s'est offert à me tirer de peine : Sur sa charrette il me mène à la reine. - Ciel! hâte-toi d'en descendre sondain. Quoi! mon ami, ne sais-tu pas encore Que, dans ce char utile aux paysans, Eux exceptés, l'on ne voit que les gens Déshonorés, ou ceux qu'on déshonore! O Lancelot, si, pour ton désespoir, Quelque méchant allait ainsi te voir! Heureusement déja l'ombre s'avance; La nuit survient: hâtous-nous de courir Vers ce château d'assez noble apparence, Où d'un cheval tu pourras te munir. Lancelot cède à ce conseil honnête, Et, sans retard quittant charrette et nain,

Se rend à pied vers ce château prochain; Mais on l'a vu descendre de charrette.

Dans ce châtel, où l'on était poli, Avec honneur Gauvain fut accueilli.. Pour Lancelot, on v prit garde à peine : Il n'y pensa, ne pensant qu'à sa reine. Gauvain déja dans les appartemens Était admis devant la châtelaine, Et recevait, rendait les complimens, Que demeuré dans la première pièce Lancelot, seul, révait à sa maîtresse. Toujours Genièvre occupait son esprit, Lorsque quelqu'un d'assez mauvaise mine De lui s'approche, et brusquement lui dit: Venez souper. — Où donc? — A la cuisine. Par ce propos Lancelot étourdi Au discourtois aurait cherché querelle, Lorsque Gauvain, qu'il n'avait point suivi Vient bien à temps le chercher, et l'appelle. Il le présente à la dame du lieu, Aménaïs, femme jeune et charmante. Le brave Arban, son mari depuis peu, Accueille fort Lancelot, et le vante. Ami d'Arban, le prince Clodion Très digne fils du noble Pharamond, De Lancelot dit la valeur brillante. Pour Lancelot, ces guerriers et Gauvain

En dirent tant qu'Aménaïs enfin Lui pardonna sa voiture imprudente. Elle le fit asseoir à son côté; Et Lancelot, la trouvant plus polie, Par ce récit que l'on m'a répété Lui dit son rang, son sort, et sa patrie.

« Je suis le fils du roi Ban de Benoist, Qui gouvernait une riche campagne Entre la Gaule et ce pays étroit Qu'on a nommé la Petite-Bretagne. Ce prince avait pour frère et pour appui Le roi Boort, qui régnait près de lui ; Et tous les deux, dans la paix, dans la guerre, Amis du roi qui d'Artus fut le père, Surent long-temps arrêter les desseins Du roi Claudas, grand ami des Romains. Enfin pourtant ce redoutable prince Qui du Berri gouvernait la province, Du roi mon père un jour trompa l'effort, Ravagea tout d'une rapide course, Prit ses cités, et pour toute ressource Ne lui laissa qu'un imprenable fort. Là, dans les pleurs je reçus la naissance. Unique enfant d'un prince infortuné, Depuis huit mois à peine j'étais né, Qu'un dernier coup redoubla sa souffrance. Il veut hâter lui-même les secours;

49

#### CHANT TROISIÈME.

Il croit du Sort tromper la main jalouse; Et sort, suivi de sa royale épouse, Avec le fruit de leurs tristes amours. Portant le fils, et soutenant la mère, Il traversait une longue bruyère Qu'un lac profond embellissait en vain De son cristal, quand, regardant soudain, Il vit, ô scène impossible à décrire! Il vit en feu ce château protecteur, Son seul asile et son unique empire. Son sénéchal, se vendant au vainqueur, Pour ce forfait s'était laissé séduire. Mon père, usé par l'âge et le malheur, Résista mal à l'excès de sa peine. A cet aspect il mourut de douleur, Et vous sentez quelle est encor la mienne!

« Frappée ainsi par le sort en courroux, Ma mère eut peine à garder son courage, Et, sans son fils, eût suivi son époux. Loin des secours, en ce désert sauvage, Elle gémit, mais se rappelle enfin Tous ses devoirs, et d'abord le plus saint. Elle était reine; elle n'est plus qu'épouse. Elle a bravé la fortune jalouse, Et, dans le sable, a creusé de ses mains Le dernier lit où dorment les humains. Efforts pieux, et travaux mémorables

Où son cœur seul peut soutenir son bras!
Elle n'avait de ses soins respectables
Qu'un seul témoin... qui ne l'entendait pas.
Hélas! souvent par mes cris poursuivie,
Elle accourait, ct, redoublant d'effort
Pour me calmer, par les soins de la vie
Interrompait les devoirs de la mort.
Quand, triomphant de sa douleur amère,
Elle cut rempli son emploi funéraire,
Pour son époux, au maitre des destins
Elle éleva sa voix plaintive et douce,
Et me faisait, sur le tombeau de mousse,
Joindre et tenir mes innocentes mains.

« Mais l'enlevant à ces pensers funèbres, Et l'écartant des regrets du cercueil, L'orage accourt, et d'un horrible deuil De toutes parts apporte les ténèbres. C'est en ce temps que les plus fiers oiseaux Quittent l'orgueil des voûtes éternelles; C'est en ce temps qu'on voit les hirondelles Qui viennent paître à côté des agneaux. Ma mère veut, à cet aspect funeste, Sauver au moins le trésor qui lui reste. Mais où donc fuir en ce moment cruel? Nul arbrisseau dans la plaine sauvage N'offre aux regards l'espoir de son ombrage; On ne voit rien que la terre et le ciel.

Dieu! l'ouragan éclate: le vent crie: La foudre gronde, et la grêle en furic Vient l'assaillir, nuage meurtrier, Et pour son fils vient sur-tout l'effrayer. J'allais périr. Ah! que fera ma mère! Or, apprenez ce qu'elle daigna faire. Faute d'abri qui pût me recueillir, Ma mère alors prit soin de m'en servir. En ce péril, de l'horrible nuée Se réservant tous les coups inhumains, Meurtrie, hélas! mais constante, appuyée Sur ses genoux, sur une de ses mains, De l'autre encore elle agrandit l'asile Où, sentant peu son effort protecteur, Devant l'éclair je souriais tranquille, Et reposais sous l'abri de son cœur. Touchant tableau! mais plus touchant courage! Autour de nous l'orage en vain grondait: Elle oubliait la fureur de l'orage, En se disant qu'elle m'en préservait.

« L'orage enfin se dissipe: ma mère, Qui veut d'abord fuir ces funestes lieux, En m'embrassant marche sur la bruyère. Bientôt le lac reparait à ses yeux. Un vert gazon en couronnait la rive. Elle s'assied: elle cède au sommeil, Tranquille au moins sur moi: mais au réveil Quel fut l'effroi de ma mère craintive, Quand, près de l'onde, en ces sauvages lieux, Elle me vit tenu par une dame Qui me baisait et la bouche et les yeux? Elle s'élance, en lui disant: Madame, Laissez, laissez à mes pleurs, à mes vœux, Mon faible enfant, le seul bien de mon ame. La dame alors, voyant, pour la toucher, De plus en plus ma mère s'approcher, Joint les deux pieds, et, pour toute réponse, En me tenant, sous l'onde elle s'enfonce. A ce second et terrible accident, A mon trépas ma mère devait croire; N'écoutant rien qu'un effroi decevant, Elle pleura dans l'ombre d'un couvent: Elle y mourut. Respect à sa mémoire.

« La dame au lac, dont souvent les récits
M'ont rappelé ce que je vous redis,
M'a bien juré que de mon existence
Avant sa mort ma mère eut l'assurance.
Quoi qu'il en soit, sous ce lac enchanté,
En un palais de guerriers habité,
Je fus nourri dans le métier des armes
Qui, tout d'abord, pour moi fut plein de charmes.
Ma protectrice, en ce même châtel,
A recueilli de la même manière
Mes deux cousins Boort et Lyonnel,

A qui Claudas, pour eux non moins cruel, Retient l'état du roi Boort leur père. J'aurais voulu déja, d'un bras vengeur, Reconquérir mon royaume et le leur; Mais cependant, par l'avis de la fée, Cherchant au loin de moindres oppresseurs, De faits hardis et d'exploits protecteurs Nous nous formons, avant tout, un trophée. J'aspire à voir, en ce pays fameux, La Table ronde honorer mon courage. Bientôt aussi mes cousins valeureux Viendront briller sur ce même rivage. De mon royaume étant privé comme eux, Comme eux je cherche un plus cher avantage. Un beau renom pour les cœurs généreux Est le premier, le plus noble héritage. »

Ce récit fait (on le pressent déja), Aménaïs de son mieux s'excusa. Après cela, les chevaliers causèrent; Et savez-vous ce dont ils s'occupèrent? Non d'un couplet, d'un ruban parfumé, D'un calembourg, ou de quelque folie; Mais du secours qu'on doit à l'opprimé, Et du secret qu'on doit à son amie. Leur cercle fut quelque temps occupé A décider, par arrêt authentique, Qui d'eux avait le fer le mieux trempé. Or, Clodion tirant l'épée antique
Qu'il conservait toujours à son côté,
Chacun y lut: Honneur et loyauté.
C'est, leur dit-il, le glaive de mon père;
C'est un présent qu'il a daigné me faire
Quand aux exploits mon desir m'a porté.
La loyauté m'a toujours été chère,
M'a dit ce prince: à l'exemple d'un père,
Sur son autel tu vas sacrifier.
Oui, que ton cœur jamais ne se déguise!
C'est des Français que naquit la franchise.
Prince loyal, généreux chevalier,
Que de ces mots ton ame soit frappée;
Et, si ton cœur pouvait les oublier,
Tu les verras écrits sur ton épée.

On applaudit cette noble leçon,
Digne d'un Franc, digne de Pharamond. Aménaïs, de ce ton fait pour plaire,
Dit que le fils serait digne du père.
Arban sourit à son cher Clodion.
Pour Lancelot, à ses pensers fidèle,
Et ne songeant qu'aux soins de son amour,
Sur un coursier qu'il reçut de la belle
Il s'éloigna, même avant qu'il fit jour.
Mais, quand enfin la clarté fut venue,
La dame au lae soudain frappa sa vue.
— Guerrier, je veux te guider, te servir

Dans les périls où ton ardeur t'engage. Pardonnez-moi, dit-il, si mon courage A ce secours ne peut pas consentir. Illustre fée, ô vous dout la puissance M'a protégé depuis ma faible enfance, Plus confiant, j'aspire sans effroi A des hauts faits qui ne soient dus qu'à moi! On m'a parlé d'un héros qui m'excède: Certain Achille... et certain Diomède Avaient toujours quelque dieu sur leurs pas, Guidant leur flèche et soutenant leur bras. Pour bien des gens, à leurs exploits qu'on cite, Un tel secours ôte trop de mérite. Si quelque jour on doit citer les miens, Ah! permettez qu'ils soient purs, je vous prie, Et qu'à l'envie ôtant tous ses movens, Je ne sois point accusé de féerie. La dame au lac sourit, et, l'approuvant, Lui répondit : O mon plus cher élève, Contre l'appui qu'on t'offre en ce moment J'aime qu'ainsi ton orgueil se soulève. Ton adversaire est terrible et puissant. Va sauver, seul, la reine qu'il t'enlève : Prends tout l'honneur. Si tu peux réussir, Je ne prétends qu'une part au plaisir. En attendant, moi, qui lis dans ton ame, Par un présent je veux charmer ta flamme. Ce peigne, où l'or sur l'ébène est fixé, 6

Fut par Genièvre hier ici laissé.

Je l'ai trouvé; mais je te l'abandonne.

Il va pour elle augmenter ton ardeur,
Et peut prouver que, même en son malheur,
Elle est fidèle au soin de sa personne.

Vois, Lancelot: il a gardé pour toi
De ses cheveux une touffe brillante.
La fée a dit, et, lui, croit être roi,
Ayant ce bien de sa reine charmante.
Plein d'alégresse, il serre avec ferveur
Pour sa tendresse un si précieux gage;
Et les cheveux sont posés sur son cœur,
Où, dès long-temps, il imprima l'image.

La fée alors disparaît, lui disant:
C'est par ici qu'il faut chercher ta dame.
Lancelot part; il va toujours courant,
Et tout entier à l'espoir qui l'enflamme.
Mais il rencontre un obstacle imprévu:
Les chevaliers qu'il trouve en son passage
Lui disent tous qu'en charrette on l'a vu.
Plus qu'il n'en faut, certe, il a du courage,
Mais non du temps: se voyant outrager,
Il prend pourtant celui de se venger.
On avait trop retardé son voyage,
Quand, deux guerriers passant auprès d'un bac,
Le premier dit, vers lui tournant la tête:
C'est Lancelot qu'on appelait du lac,

Mais aujourd'hui nommé de la charrette. Il s'éloignait; mais Lancelot outré Le suit d'abord, en lui criant : Arrête. Le choc entre eux quelque temps a duré; Mais le gabeur est enfin sur l'arène. J'aurais le droit de te priver du jour. Dit Lancelot; mais j'adoucis ta peine: Tu monteras en charrette, à ton tour. Vous auriez cru que c'était chose faite: Mais une dame, accourant aussitôt, Crie au vainqueur: Valeureux Lancelot, De ce brigand je demande la téte. Elle raconte alors avec douleur Des attentats qui pénètrent d'horreur: Diable! répond Lancelot, votre haine Est assez juste envers ee scélérat; Mais je ne puis fixer une autre peine Qu'en triomphant dans un autre combat. Combat nouveau plus long. Enfin la dame Obtint le don qu'elle vint requérir. De la vengeance on conçoit le plaisir; Mais la pitié sied mieux dans une femme.

Quand Lancelot eut puni les plaisans, Suivant sa route au travers de la plaine, Il aperçut un château des plus grands, Où, lui dit-on, pouvait être la reine. Il y courut; mais je ferai l'aveu Que de surprise il a l'ame frappée, Quand ce héros voit un fleuve de feu Qui, pour tout pont, n'a qu'une longue épée. N'importe : en vain au héros plein d'ardeur Le fil tranchant offre un péril extrême; Grace à l'Amour, ce grand entrepreneur, Il eût passé dans la flamme elle-même. Il laisse donc son cheval d'un côté, Et, dût-il être accusé d'imprudence, En douze pas, le héros qui s'élance A l'autre bord arrive ensanglanté; Mais il arrive. Embrasé de colère, Accourt soudain, roulant des yeux hagards, Un tigre, ayant un lion pour confrère. Tigres, lions, vivaient en Angleterre, Et l'on y voit encor des léopards. Quoique blessé, Lancelot invincible Contre tous deux livre un combat terrible. Enfin tous deux dans leur sang sont noyés. Mais il faut bien que Lancelot étanche Le noble sang qui coule de ses pieds: Pour ce motif, cependant qu'il se penche, Du château fort, avec des yeux émus, Vers lui s'avance un prince vénérable : Ce bon vicillard, nommé Bradémagus, Vient à regret parler d'un fils coupable. Grand Lancelot, mon fils Méléagant Répond bien mal, dit-il, à mon envie,

Et, né héros, se fait presque un brigand. C'est par ses mains que Genièvre est ravie. Jusqu'à présent il sut la respecter. D'autres, et vous, viendrez la disputer A son amour, et cela vous regarde; En attendant, l'aidant de mon appui, Dans une tour j'ordonne qu'on la garde, Moins contre vous, hélas! que contre lui. - Ciel! elle est là? - Dans cette tour prochaine. - Noble vieillard, laissez-moi voir la reine. -Non pas encor; mais venez vous guérir Dans mon palais. - Un autre soin m'entraîne, Et je la veux avant tout conquérir. - Que dites-vous? - Oui, dès demain, j'espère, De ma victoire elle sera le prix; En honorant, en estimant le père, Je suis forcé de défier le fils.

FIN DU CHANT TROISIÈME.

## LA TABLE RONDE.

## CHANT QUATRIÈME.

Clémence de Lancelot. Étourderie du sénéchal Queux. Explication nocturne. Queux accusé et justifié. Piége perfide. Fontaine orageuse. Tournoi intéressant.

On ne voit point l'étalon valeureux Qui dans les camps fut un coursier insigne, Faire sortir de son sang généreux Un coursier faible, un rejeton indigne; On ne voit point le fils du chien guerrier Qui dans les bois signala son audace, Redoutant l'ours, fuyant le sanglier, De ses parens abandonner la trace, Et, se bornant aux plaisirs du foyer, Dégénérer des héros de sa race. Chez les humains, hélas! pourquoi voit-on D'un père illustre un triste rejeton? De la vertu le vice prend la place; Un imbécille est né de Cicéron, Et, n'en déplaise à l'éloquent Horace, Le fils d'un brave est souvent un poltron.

Délivrez-nous de cette erreur cruelle, Dieu tout-puissant! et veuillez amener Pour la nature une règle nouvelle: Prenez toujours le soin de nous donner Un Marc-Aurèle après un Marc-Aurèle; Mais qu'ai-je dit? ah! c'est trop me presser: Donnez-en un toujours, pour commencer.

Méléagant, fils méchant d'un bon père, De Lancelot accepta le défi. Méléagant, redoutable adversaire, A dix rivaux lui seul aurait suffi. Lorsque chacun eut bien fait sa prière, On combattit sous les murs du châtel. Bradémagus voyait ce choc cruel: Genièvre aussi voyait sans être vue. Assez long-temps cette princesse émue Considéra ces ardens ennemis Tenant entre eux le combat indécis. Troublée enfin d'une frayeur mortelle, Elle apercut son chevalier fidèle Qui chancelait sur ses pieds affaiblis : Ah, Lancelot! ah, Lancelot! dit-elle, Je refusais de croire à des récits... A cette voix si douce... et si cruelle, Le chevalier étonné, mais ravi, Est secouru d'une force nouvelle. Un coup affreux, de dix autres suivi,

De son rival vient arrêter l'audace. Il a poussé jusqu'au pied de la tour Méléagant, qu'il presse et qu'il terrasse. Il était prêt à lui ravir le jour; Bradémagus crie à Lancelot : Grace! Méléagant eut des torts inouis; Mais qui pourrait refuser sur la terre Les jours d'un fils aux larmes de son père! Le ravisseur au vieillard est remis; Et Lancelot, cherchant un autre prix, Avec transport court à la tour prochaine, Bien rassuré sur l'acqueil de la reine. Il voit d'abord Queux, et ne lui dit rien, Puis voit Genièvre au gracieux maintien; Mais il la trouve inquiette, incertaine. Ah! lui dit-elle, ah, Lancelot! pourquoi Revenez-vous si peu digne de moi, Après avoir été trainé... La foudre Moins promptement réduit un chêne en poudre. Le chevalier, sans faire expliquer mieux Cette beauté qui lui fait telle injure, Jette son glaive, arrache ses cheveux, Et bien loin d'elle, égaré, furieux, A travers champs il court à l'aventure.

Devinez-vous qui causait l'embarras? Le sénéchal, comme dans ses combats, Fort rarement heureux dans ses nouvelles, A la princesse en avait dit de belles
Sur la charrette où l'on vit Lancelot.
« Il fallait bien, pour qu'il eût cette honte,
Que sa conduite offrit quelque mécompte. »
A ces discours se fiant beaucoup trop,
Quand elle vit son chevalier, la reine
Le reçut mal, s'en repentit bientôt;
Mais Lancelot courait déja la plaine.

Un jour, deux jours, trois jours on l'attendit. Méléagant, charmé de cette absence, En profita près de son père. Il dit Que le combat, par cette circonstance, Se trouvait nul; et de cette façon Genièvre encor fut gardée en prison. Bradémagus, je l'avourai sans peine, Fut pour son fils, alors, beaucoup trop bon. Il eut mieux fait de délivrer la reine Sans nul retard. Au moins, pour empêcher Tout attentat dont elle fût troublée, Le sage Queux fut prié de coucher Devant la chambre exactement grillée, Où nul amant ne pouvait la chercher.

Or, Lancelot, quand, toute une semaine, Dans son délire, il eut couru la plaine, Se dit un soir qu'il aurait bien mieux fait De s'expliquer d'abord avec sa reine, Que de partir aussi vîte qu'un trait, Et de plonger elle et lui dans la peine. Se ravisant, et poussé par l'amour, Il court tout droit vers son triste séjour. Parfois aux rocs, et parfois aux vallées, La lune alors montrait son front changeant. Il reconnaît, à ses rayons d'argent, Le château fort et les tours crénelées. La voici donc la tour, l'heureuse tour, Où l'on retient l'objet de son amour. Il peut douter que Genièvre sommeille; Près d'elle au moins une lumière veille. Il se rapproche en mesurant ses pas, Entend la voix qui répond à son ame. La reine pleure : il palpite, et tout bas Il a crié: C'est Lancelot, madame. Lancelot! Dieu! le plaisir la distrait: A la croisée elle accourt, et paraît Dans le moment, sans que rien la déguise Que le tissu de sa blanche chemise. De Lancelot vous sentez le bonheur. De la charrette il explique l'erreur En un instant, et voilà son amante Embarrassée à la fois et contente. Mais ce héros, qu'on avait décrié, Ne se croit pas assez justifié. Ciel! il gravit la tour très inégale. Genièvre craint une chute fatale.

Non. De ses mains usant très à propos,
Sans nul encombre il arrive aux barreaux.
Genièvre alors, qu'une autre crainte agite,
S'est vers son lit retirée au plus vite.
Mais son amant, qui, d'un bras de héros,
Sait détacher l'un de ces lourds barreaux
Sans trop de bruit, suit l'ardeur qui l'entraîne,
Et le voilà tout seul avec la reine.

O vous, amis, dont je sais les vertus, D'amour pour eux vous redoutez la fièvre; En ce moment vous tremblez pour Artus, Et les malins espèrent pour Genièvre. Chassez bien loin ce mauvais mouvement. Détrompez-vous. Vos alarmes sont vaines. Avez-vous pu le penser seulement! Il est connu qu'on n'a jamais les reines. Les deux amans ne firent rien de mal, Et Lancelot fut toujours très moral. Je ne dis pas que sa belle maîtresse D'un doux aveu n'ait payé sa tendressé; Je ne dis pas qu'un doux baiser surpris De ses chagrins n'ait pas été le prix; Je ne dis pas que sa main fortunée D'un sein charmant dont il était épris N'ait effleuré l'empreinte satinée : Mais remarquez sur-tout ce que je dis. En prolongeant un entretien si tendre,

J'ignore, moi, comme il se fut conduit,
Ni si la dame eut bien pu se défendre:
On ne sait pas ce que l'on fait la nuit;
Mais, par bonheur, interrompant la scène,
De l'horizon la couleur incertaine
Vint leur montrer le jour prêt à venir;
Puis, à côté, le mentor de la reine,
Le sénéchal pouvait ne plus dormir,
Et Lancelot cût mieux aimé mourir
Que voir par lui Genièvre dans la peine.
Il partit donc, puisqu'il fallait partir,
Non sans avoir très bien remis en place
L'heureux barreau qui servit son audace:
Qui que ce soit ne se serait douté
De ce secours qu'il leur avait prêté.

Mais, par rencontre imprévue et fatale, Encor blessé, Lancelot en partant, Outre son gant, dans la chambre royale Sur le parquet avait laissé du sang.
Méléagant, en venant chez la reine, De grand matin, dire qu'on avait fait De Lancelot une recherche vaine, S'en apercut, et, surpris tout-à-fait, Fit à Genièvre une étrange querelle, L'accusant d'être une épouse infidèle. C'était fort bien, si c'eût été pour lui. Il se montra sévère envers autrui,

Et pour les mœurs il témoigna du zèle. Traité par elle en mortel odieux, Il réfléchit, dans sa colère extrême, Oue pour aller chez Genièvre aux heaux yeux Il fallait bien que l'on passât chez Queux, Et du méfait soupçonna Queux lui-même. Devant son père il l'appelle soudain. Le sénéchal, qui sommeillait encore, Est accusé d'un crime qu'il abhorre, Et hautement traité de libertin Moi, moi, dit-il, connu pour ma sagesse, Moi, j'aurais pu...! ma reine, ma princesse! Jamais d'ailleurs je n'ai dormi si bien. Il se défend : on ne le croit en rien. En vain il montre au prince, qui murmure, Qu'il a ses gants et n'a pas de blessure. Il est taxé de propos séducteurs : On ne veut point se fier à ses mœurs. Seigneur, dit-il, que le diable m'emporte Si du devoir m'écartant une fois... C'est vaincment qu'il élève la voix, Son ennemi l'avait beaucoup plus forte. Méléagant, assez grossier esprit, Veut par le fer prouver ce qu'il a dit; Et vous savez qu'en ces jours de vaillance On raisonnait toujours à coups de lance. Méléagant, redoutable rival, Raisonnait mieux que le bon sénéchal.

Bradémagus, sentant cet avantage, Non sans regret dut céder à l'usage: Il prescrivit le combat réclamé Entre son fils et Queux, ou bien tout autre Qui surviendrait, et, pour Genièvre armé, De sa vertu s'établirait l'apôtre.

Queux, obligé de ramasser le gant, Quojque du sien il n'eût pas fait la perte, Connaissait trop déja Méléagant Pour s'amuser de cette lice ouverte. Bien que sujet à ne douter de rien, Battu déja par le même adversaire, Il était sur qu'il le serait trop bien. Mais, en bravant le sort le plus contraire, Il s'avançait au combat inégal, Lorsque soudain paraît dans la carrière Un chevalier qui baissait sa visière. Éloignez-yous, dit-il au sénéchal, Je viens lutter pour l'honneur de la reine. Méléagant sur lui fond aussitôt. Il espérait en triompher sans peine : Il se trompait, car c'était Lancelot. Méléagant, renversé sur la terre, Brisé, moulu, succombait, si son père Pour lui n'avait encore intercédé. A cette voix Lancelot a cédé. Il a repris les barons, et la reine,

La reine, objet de ses vœux les plus doux, Et dont il court embrasser les genoux. Mais, du vaincu pour consoler la peine, A Cramalot il sera, dans six mois. Prét à le vaincre une troisième fois. Il part alors en escortant la dame Que trop long-temps le grand Artus réclame. Dans le chemin il rencontra bientôt Des chevaliers dont la troupe légère Cherchait Genièvre, et de plus Lancelot. Gauvain le sage, Yvain le téméraire, Le fier Morhoult, Clodion le sincère, Et Palamède aux exploits infinis. Et son rival, son fils Bliombéris, Que sais-je encore! En cette circonstance Chacun gaiment fait la reconnaissance. Tous approchaient, joyeux et confondus, De Cardigan, où se tenait Artus, Quand Lancelot dans la forêt d'Arnante Rencontre un nain qui, contre des brigands, Venait, au nom d'une dame tremblante, Chercher l'appui des chevaliers errans. Or ce héros, qui plein d'ardeur l'écoute, Pour telle cause aimait à tout braver. Amis, dit-il, poursuivez votre route, A Cardigan j'irai vous retrouver, Demain peut-être, après demain sans doute. De l'arrêter comme on prenait le soin,

Avec le nain il était déja loin. Mais de son sort on n'eut point connaissance. Méléagant, dans un piége trompeur, Grace à sou nain, attituit son vainqueur, Qui prit long-temps des leçons de prudence.

Artus, parmi ses nombreuses cités, En aimait quatre, où ses Bretons fêtés Pouvaient souvent lui parler, lui répondre. Leur quatre noms doivent être cités. De Cramalot d'abord vous vous doutez : Puis Cardigan, Carduel, enfin Londre Qu'on nommait Logre, et de qui les grandeurs Ont crû depuis aux dépens de ses sœurs. A Cardigan, Artus, l'ame ravie, Recut Genièvre et sa chevalerie; Mais il revit avec quelque douleur Les délivrés sans le libérateur. Genièvre aussi ressent tristesse amère... De ces pensers un guerrier vint distraire. J'errais, dit-il, à travers maint hallier, Cherchant fortune, et paraissant en peine, Quand un vilain me cria: Chevalier, Dans un combat si vous voulez briller, Allez tout près agiter la fontaine. J'y cours: je vois un perron somptueux; Là, je descends, et touche à peine l'onde, Que tout-à-coup un vent impétueux

Emporte au ciel la vague furibonde.
L'orage accourt: l'éclair luit, le ciel gronde,
Et le tonnerre à coups tumultueux
Semble annoncer le dernier jour du monde.
Je bravai tout: mais, l'orage calmé,
Je vis paraître un chevalier armé,
De telle force et de telle vaillance,
Que mes efforts trompèrent mes souliaits,
Et mon écu, gage de son succès,
Entre ses mains reste ainsi que ma lance.
Je m'affligeais de subir cette loi,
Quand mon vainqueur, d'un ton de courtoisie,
M'a dit: Veuillez vous calmer, je vous prie.
Si dans ce jour vos armes sont à moi,
Elles seront en grande compagnie.

Par ce récit maint preux intéressé,
Sent un espoir qu'il dissimule à peine.
Le jeune Yvain fut le plus empressé,
Et sut se faire indiquer la fontaine.
Il y courut d'un pas audacieux,
Il provoqua l'ouragan furieux,
Et combattit à sa clarté terrible
Un ennemi jusqu'alors invincible.
Après long-tems, l'impatient Yvain
D'un coup profond vient de surprendre enfin
Le chevalier qui du choc désespère,
Et fuit sanglant vers son château prochain.

Yvain de près poursuit son adversaire, Presque aussitôt franchit le pont-levis. Dans le moment où des valets unis Laissaient tomber la herse meurtrière. Peu s'en fallut qu'elle ne l'atteignît. De son cheval la croupe fut coupée. Lui, démonté, suit la trace échappée De son vaincu. Bientôt il la perdit. Passant auprès d'une salle fort belle, Il y trouva certaine demoiselle A l'esprit fin, au regard assez doux, Qu'il vit jadis chez Artus. Quoi! c'est vous, Scigneur Yvain! Ici, pour vous, dit-elle, Que de périls! pour nous que de malheurs! Mon maître est mort. Madame est désolée : Par leurs guerriers et tous leurs serviteurs Je vois bientôt votre force accablée. A sa prière, Yvain, bon gré, mal gré, Reste tapi dans un coin retiré. Voici déja qu'on le cherche avec rage. On cherche en vain, et l'on part bien fâché. Souvent vainqueur dans les champs du carnage, Il fit fort bien de se tenir caché, Et c'eût été mal placer le courage.

Les forcenés étant partis enfin , Vint à son tour la dame tout en larmes. Dans la douleur elle avait tant de charmes ,

Que rien dès-lors ne fit partir Yvain. La demoiselle, ayant le nom d'Hortense, Auprès de lui perdit son éloquence. Non, non, dit-il, je ne m'éloigne pas De la beauté dont je suis idolàtre. C'est son époux qui voulut me combattre; Elle-m'en doit pardonner le trépas. Comme il s'obstine à demeurer, Hortense Court à la dame, et, calmant sa douleur, Tout doucement lui dit que le vainqueur Peut, au besoin, embrasser sa défense. Bref, elle y mit tant de dextérité, Que dès le soir Yvain fut présenté, Et fut recu même avec indulgence. Son ton lui fit pardonner ses exploits. La jeune veuve en l'écoutant s'apaise, Le trouve aimable, et bientôt en fait choix. De l'épouser elle parut fort aise. Dans tout pays et dans tout temps, je crois, On trouverait des matrones d'Éphèse.

Trois jours après, des chevaliers nombreux Vinrent en hâte essayer l'entreprise.
Le sort trompa leur espoir valeureux.
Il était tard, et la place était prise.
Point de combat. Ils furent bien reçus.
Huit jours durant, il fallut hoire et rire.
Après cela, chez le puissant Artus

L'heureux Yvain voulut les reconduire. Je dois, dit-il, reparaître à la cour. De ce projet sa femme est consternée. Il lui promet le plus prochain retour. Si vous tardez plus du tiers de l'année, L'aversion remplacera l'amour, Dit-elle. Yvain lui répond : Oh! ma chère, Avant un mois je reviendrai, j'espère. Il le voulait. Mais, à peine éloigné, De ce projet chacun l'a détourné. Quoi! lui dit-on, oubliant la victoire, Faut-il sitôt vous enterrer sans gloire? En avez-vous trop fait jusqu'aujourd'hui? Ah! loin de vous un repos si funeste. De l'opprimé soyez encor l'appui; Et pour l'hymen, sacrement de l'ennui, On a toujours assez de temps de reste.

Cc n'est pas moi du moins, mes chers amis, Mais des guerriers dépourvus de scrupules, Qui, sur l'hymen, jeunes gens étourdis, Osaient tenir ces propos ridicules.

Tandis qu'ainsi l'on retenait Yvain, Bien qu'il chérît son épouse charmante.

De Lancelot, qu'on attendait en vain, L'absence était assez inquiétante.

Dans la prison où, contre toute loi, Le retenait un oppresseur sans foi,

Il sut, un jour, qu'à Londres les pucelles De par Artus publiaient un tournoi, Tous les trois ans sollicité par elles. Dans ce tournoi, les chevaliers vainqueurs Pouvaient choisir pour femmes, les plus belles; Et les vaincus, devenus bienfaiteurs, Par des présens formaient la dot de celles Qui sans cela ne gagnaient pas les cœurs. De toutes parts une foule nombreuse Venait orner cette fête fameuse. De Lancelot quel était le chagrin De n'y pouvoir figurer! A la fin Ce héros prit une bonne manière; Et, son geolier étant alors absent, Il essava de toucher la geolière. Elle, sensible au chagrin qu'il ressent, Et le trouvant aimable, intéressant, Le laisse aller, et lui prête une armure, En lui faisant jurer qu'il reviendra, Après trois jours, dans sa prison obscure; Qu'à se nommer il se refusera, Et qu'avec soin, à tous, il cachera, Non sa valeur, mais du moins sa figure.

Lancelot part, admirant la bonté De sa geolière, et disant: Elle est femme! Vers Londre il court d'un pas précipité, Sûr d'y trouver des combats et sa dame. Et cependant, par un cas singulier, Méléagant, que l'on n'attendait guère, Vient, et ne voit ni captif, ni geolier. Quel fut l'effroi de la pauvre geolière! Elle avoua, tremblante, son méfait. A son seigneur, qui n'était pas facile. Oh! puisqu'il a juré qu'il reviendrait, Il reviendra, dit-il, je suis tranquille.

Et cependant maint héros, plus d'un roi, Sont réunis pour ce fameux tournoi. Pour eux, d'avance, on a dressé des tentes Que dans la plaine on admire éclatantes. Ces pavillons de diverses couleurs, Ces écuyers, ces dames, ces princesses, Ces chevaliers dont les fers destructeurs Sont d'un ruban ornés par leurs maîtresses, Les chants du peuple, et les ménétriers Faisant par-tout résonner leurs guitares, Puis se taisant, lorsque les destriers Entrent, émus, aux accens des fanfares; Tout cet aspect plein de variété, De doux éclat, de noble majesté, Peut s'égaler à nos pompes nouvelles, Et défier nos fêtes les plus belles.

Mais on se tait soudain de toutes parts. Selon l'usage, une fille charmante

## CHANT QUATRIÈME.

La harpe en main, se présente aux regards , Et vient chanter la ballade suivante :

« Servans d'Amour, regardez doucement, Aux échafauds , anges de paradis : Lors jouterez fort et joyeusement, Et yous serez honorés et chéris.

« Fut-il-jamais plus beau sujet de gloire!
Et quel combat peut offrir plus d'attraits!
Aux cœurs biens nés, c'est tout que la victoire;
Le succès même a payé.le succès:
Mais que de biens embelliront la vie
Du combattant qui vaincra dans l'assaut!
Les chevaliers le vanteront tout haut;
Et puis, tout bas, que lui dira sa mie?

« Servans d'Amour, regardez doucement, Aux échafauds, anges de paradis : Lors jouterez fort et joyeusement, Et vous serez honorés et chéris.

« Rien en ce jour ne doit être impossible: Il faut doubler de valeur et d'efforts. Il est bien vrai que la lutte est terrible; Il est bien vrai qu'on brave mille morts. A tous momens, mille périls renaissent. Au champ d'honneur que vous voyez tout prêt; Mais je vous vais enseigner un secret, Pour qu'à vos yeux les périls disparaissent:

« Servans d'Amour, regardez doucement, Aux échafauds, anges de paradis : Lors jouterez fort et joyeusement, Et vous serez honorés et chéris. »

De ces accens la donceur enivrante Élève, anime, embrase les jouteurs: La charge sonne, et leur foule brillante Lutte d'efforts, et bientôt de fureurs. Mais, dans ces jeux, le corps des demoiselles Nommait de droit un chevalier d'honneur Qui, du combat modérant la chaleur, Dans le tournoi régnait au nom des belles, Et des guerriers réprimant les excès, Venait souvent interposer la paix. Mais, quoi! parmi l'ardeur qui les enflamme, Sans donte il est méconnu maintefois! N'en croyez rien. Pour bien marquer ses droits, Sa lance avait un ornement de femme, Tresse, mouchoir; que sais-je? et cet aspect, Des combattans obtenait le respect. Les plus altiers et les plus intrépides Étaient soumis à ce signe vainqueur : On s'arrêtait, et la force en fureur Pliait devant cet étendard timide.

A chaque instant, des rivaux valeureux Dans la carrière entraient pleins d'espérance, Et l'on criait : Honneur aux fils des preux ; Signal du choc, et puis sa récompense. Maints chevaliers, dans ce brillant tournoi, Croisant leurs fers d'où jaillissaient des flammes, A tous les coups s'exposaient sans effroi, Pour mériter un souris de leurs dames. Aménaïs, au régard noble et doux, Conduite là par Arban son époux, Le contemplait parfois avec alarmes, Et cependant, non sans attention, Vovait aussi les faits de Clodion, Du noble Arban, Clodion frère d'armes. Genièvre était ne considérant rien. Des chevaliers la vaillance était vaine; Dans le tournoi n'espérant pas le sien, Sans intérêt elle voyait la scène. Mais quel guerrier, attirant ses regards, Rompt les écus, les lances, les brassards, Par cent hauts faits sait se couvrir de gloire, Et sur ses pas enchaîne la victoire? Elle contemple un peu plus qu'il ne faut Son noble port, sa taille, son courage; E le se dit : Serait-ce Lancelot? Je n'en sais rien ; mais... c'est lui , je le gage : Et, par son ordre, une dame, à l'instant, Tout bas va dire au héros qu'elle étonne:

Laissez-vous battre... oui, la reine l'ordonne. L'auriez-vous cru jamais? de ce moment, Ce chevalier, qui triomphait sans cesse, Joute avec peine, et lutte avec mollesse, Voit contre lui les héros s'indigner, Laisse sur lui les poltrons s'acharner; Et, faible aux coups et docile à l'injure, S'est seulement préservé de blessure. Tout de son mieux il montre en ces combats De la frayeur; mais, quel que soit son zèle, Il s'y prend mal, il ne s'y connaît pas. Il reculait, lorsque la demoiselle Revient, et dit : Montrez votre valeur; On le permet. A cet aveu flatteur, Quel changement! quelle scène nouvelle! Comme Aquilon vers l'humide élément Devant son souffle a chassé la poussière, Tel Lancelot disperse en un moment Tous ses rivaux épars dans la carrière; Et, par son ordre, aussitôt ces guerriers, Fort étonnés, vont en cérémonie Devant la reine enchantée, attendrie, Poser leurs fers, laisser leurs destriers, Qui doteront mainte fille accomplie. Le vainqueur suit les tristes chevaliers. Seigneur, lui vient dire la demoiselle, Vous avez droit de choisir une helle. Lors Lancelot, haussant fort peu la voix.

Modestement répond: J'ai fait mon choix. Il dit, salue avec respect la reine; Puis, s'éloignant sans que rien le retienne, Il s'en retourne. Où donc? dans la prison Qu'on lui donna par lâche trahison. Ne rions point de son scrupule auguste: De son devoir rien ne peut l'éloigner. Il sait combien sa prison est injuste; Mais il a fait serment d'y retourner.

FIN DU CHANT QUATRIÈME.

## LA TABLE RONDE.

## CHANT CINQUIÈME.

Honneur et loyauté. Yvain , son lion et son épouse. Dernier combat de Méléagant. Lancelot de la Table ronde. Statuts de cet ordre. On va à la recherche de Merlin.

O ma patrie, ô ma noble patrie, Sol illustré, doux climat, beau séjour, Terre des Francs, terre du cicl chérie, Recois mes vœux et recois mon amour! Je ne sais pas par qui seront bornées Dans l'avenir tes hautes destinées; Mais tes grandeurs, que je voudrais servir, N'iront jamais si loin que mon desir. En remontant dans le cours de l'histoire, Déja souvent j'y trouve ta splendeur. Presque toujours j'y rencontre ta gloire, Quand je ne puis admirer ton bonheur. Je vois par-tout l'honneur et la vaillance Y signaler, ou la Gaule, ou la France. La France brille, et, sous ses noms divers, Remplit le temps et remplit l'univers.

Sous ton Brennus, ton courage suprême Fit grace à Rome au sein de Rome même. O mon pays, ta conquête, plus tard, Fit tout l'éclat, tout le nom de César. Sur cet exploit sa puissance se fonde: Qui te conquit dut conquérir le monde. Depuis, par-tout où l'on se signala, De tes enfans je reconnais la trace; On peut, par-tout où brille de l'audace, Dire à coup sûr : Quelque Français est là. Ce n'est pas tout, cependant, de combattre; Tu servis mieux encor le genre humain, Et l'univers vit sortir Antonin D'où quelque jour devait naître Henri Quatre. Duc des Français, le fier Charles Martel, Devant Poitiers sauvant l'Europe entière, Aux Sarrasins impose une barrière, Ainsi qu'aux flots l'imposa l'Éternel. Son petit-fils, digne aussi qu'on l'admire, Du monde entier vient changer le destin, Et les Français renouvellent l'empire Qu'avait jadis fondé l'orgueil romain. Plus tard, je vois leur nation guerrière. S'armant de croix, conquérir le Jourdain, Assez long-temps garder la Sainte Terre, Et s'asseoir même où siégea Constantin. Je vois aussi de simples gentilshommes, Qui, presque seuls, vont en divers royaumes

Tenter le sort par des faits inouis, Soldats en France et rois dans vingt pays. Lorsque du ciel la fureur assouvie Veut nous punir, et sur-tout à Pavie, D'un plein succès le vainqueur se flattant, De l'univers se croit en vain le maître; Et le Français lui crie, en l'arrétant: Nul ne sera ce que je ne puis être. Enfin Louis, attirant les regards, Dans son beau siècle, honneur de la pensée, Fait triompher les exploits et les arts : Contre les flots de l'Europe amassée La France lutte, et n'est point terrassée : Nous disions tous, je pensais à mon tour Que ce temps-là, que tout Français honore, De nos hauts faits était le plus beau jour : Il n'en était que la brillante aurore \*! Mais cependant ne pouvons-nous enfin Pour du bonheur changer un peu de gloire?

<sup>\*</sup> Nos vingt ans de victoires sont à nons; l'abus de ces victoires et les inconcevables fautes qui en ont fait perdre le fruit sout à un autre. Mais jamais aucun vrai Français ne pensera froidement à tant de Français héroiques dont le sang, plus que jamais regrettable, a du moins acquis à leur pays un inalémable patrimoine de gloire. Aucun Français, sur-tout, ne reniera et ne cherchera à affaiblir, au profit de l'orgueil étranger, ces prodiges dont le souvenir servira quelque jour pour nous à en enfanter d'autres, qui seront plus nécessaires, et qui seront mieux employés.

Septembre 1814.

N'avons nous pas épuisé le destin? N'avons-nous pas fatigué la victoire? O mon pays! au gré de mes souhaits, Calme par-tout la haine et la vengeance, Et fais long-temps, à l'univers en paix, Aimer ton nom, et bénir ta puissance!

De mon sujet je ne m'écarte en rien: Si l'Angleterre est le lieu de ma scène, Plus d'un Français y figure assez bien; Sur Lancelot j'ai laissé l'entretien : A Clodion if faut que je revienne. Je vous ai dit qu'en cette occasion Où chaque preux combattait pour sa dame, Le noble Arban, si cher à Clodion, Avait conduit Aménaïs sa femme. Selon son rang, la jeune Aménaïs En grand cortége à ces jeux amenée, De la beauté sembla gagner le prix, Et fut toujours de vœux environnée. Messire Lac, de ses attraits épris, A Clodion, dont elle était vantée, Dit : Cette dame est bien mal escortée. Y pensez-vous? elle a vingt chevaliers, Dit Clodion. Vingt chevaliers! n'importe, Répondit Lac, fameux chez les guerriers: Seul j'irais bien attaquer cette escorte, S'il ne fallait que cela pour avoir

Au fond d'un bois la dame en mon pouvoir. Clodion rit d'une telle espérance, Et d'un ami défendit bien l'honneur: Il estima cependant le causeur, Dont le courage excusait l'insolence.

Je n'aurai point de secrets pour vos cœurs, Mes chers amis, qui parcourez ces rimes: On le sait bien, chez nous autres auteurs, Nos chers lecteurs sont nos amis intimes, En exceptant pourtant nos chers censeurs. Je vous dirai, sans un plus long mystère, Que le vaillant, l'aimable Clodion, Oui se faisait aussi nommer Giron, D'Aménaïs était vu sans colère. Elle l'aimait. Il s'en fallait de peu Qu'à ce guerrier, bien sûre de lui plaire, Elle n'eût fait un trop sincère aveu. La belle était habile et clairvoyante, Et Clodion la trouvait ravissante; Mais ce héros, d'horreur avait frémi Au seul penser de trahir son ami. Par tant d'attraits sentant son ame émue, D'Aménaïs il évitait la vue. Même, par lui, des mains d'un ravisseur La jeune Isaure ayant été tirée, Il y rêvait, et l'aurait adorée Très volontiers, pour distraire son cœur

D'Aménaïs, qui lui semblait sacrée. Tels, et plus purs et plus respectueux, Sont les amis dans nos jours vertueux.

Or, ce jour-là, pour certaine querelle, Arban, forcé de prêter son appui, Dit à sa femme, en partant avant elle, De retourner à son château sans lui. Avant rejoint son escorte fidèle, Elle partit sans pensers inquiets. Mais Clodion, dans la forét d'Arnantes, Pour la garder la suivit d'assez près, Trop tard pourtant. De prouesses brillantes Lac amoureux, comme de doux attraits, Avait déja su mettre seul en fuite Les vingt guerriers qui marchaient à sa suite. Après ce coup vraiment prodigieux, Il emmenait sa tremblante conquête, Quand Clodion, accourant dans ces lieux, En l'admirant, vole et lui crie: Arrête. Le choc fut long entre ces deux héros; Mais Clodion eut enfin la victoire. Si Lac perdit le fruit de ses travaux, Même en cédant il conserva sa gloire

Mais voilà seuls , dans un bois ténébreux , Sans nuls gardiens , sans nuls témoins fácheux , Un beau guerrier , une dame charmante , Qui doit et sait être reconnaissante. Chez Clodion, non moins qu'elle amoureux, Se disputaient'Amour et Courtoisie. Amour disait: Bienheureux Clodion, Si tu manquais pareille occasion, Point n'en auras si belle de ta vie. Pour toi la dame a bonne intention. Et, tu le vois, on n'est pas plus jolie. Y penses-tu? criait la Courtoisie. Aurais-tu donc si lâche félonie? Et pourrais-tu, toi, si noble et si fier, A la vertu faisant un vil outrage, Déshonorer ton ami le plus cher, Et te flétrir toi-même davantage? La dame aussi résistait de son mieux; Et cependant ils cheminaient tous deux; Et cependant Philomèle ravie, Et mille oiseaux mus d'un même transport, Formaient près d'eux une tendre harmonie : Sans le vouloir leurs cœurs prenaient l'accord.

La dame enfin dit de sa voix chérie:
A sire Lac, qui pouvait en ce jour
Avoir donné cette force infinie?
Clodion dit: Qui le peut que l'amour!
— Vous pensez donc que ce héros m'adore.
D'après cela, celui qui l'a vaincu,
A votre avis doit aimer plus encore.

Oui: sans aimer jamais je n'aurais su
Vaincre un guerrier que par-tout on admire.
Et quel objet a pu vous enchaîner
Par tant d'amour? — Vous pouvez deviner;
Et qui m'en parle est celle qui l'inspire.

Aménaïs, que charme cet aveu, Feint d'en douter, afin qu'il le répète. Il le répète; et, sensible à son feu, Elle lui dit aussi ce qu'il souhaite. Ils ont tous deux cette fièvre d'amour Où tout nous charme, et rien ne nous arrête; Et Clodion ne sent plus en ce jour Que le desir d'assurer sa conquête. Près de la route un ombrageux séjour Paraît propice au bonheur qu'il projette. Aménaïs, que sa main y conduit, Hésite, tremble, et cependant le suit. Quel doux abri! Le terrain qui s'incline Vers le cristal d'une source voisine Offre à l'amant un gazon enchanté. C'est là qu'il faut que son bonheur s'achève. Casque, haubert, il a tout rejeté. Ciel! dans ses vœux tout-à-coup arrêté, Vers la fontaine il voit rouler son glaive, Court le saisir; et, pale, épouvanté, Il lit dessus : Honneur et Loyauté.

Qu'avez-vous donc, seigneur? lui dit la dame: Vous m'effrayez, et... — Ce que j'ai, madame! J'ai méprisé mes devoirs les plus saints; J'ai presque été l'opprobre des humains; Par moi, félon, l'amitié fut trompée. O mon épée, ô ma vaillante épée, Tu fus jadis en de meilleures mains! Puisque par moi la vertu fut trahie, Je ne peux plus exister : c'en est fait; Tu m'as déja préservé du forfait, Et tu me vas délivrer de la vie. Clodion dit, et tout à son transport, D'Aménais sachant tromper l'effort, Il s'est porté, du large cimeterre Un coup affreux qu'à peine elle modère. Il redoublait : mais elle tout en pleurs, Et s'opposant à son délire extrême, Crie, arrétant son bras et ses fureurs : Ah! chevalier! ah! grace pour vous-même! De Clodion, en son sang tout nové, La résistance est encore assez vive; Et ce débat de rage et de pitié Durait encor lorsque l'époux arrive.

Arban, frappé de ce spectacle affreux, Ne sait comment s'expliquer cette scène. Clodion parle, et, toujours généreux, Prend seul le crime aussi-bien que la peine.

C'est moi, dit-il, qui pensai te trahir En admirant ton épouse innocente; Ami, c'est moi qui prétends m'en punir. Arban, troublé d'horreur et d'épouvante, Le presse aussi de calmer ses transports, Et, l'embrassant, lui pardonne des torts Auxquels parfois un mauvais jour nous livre. Calmé par lui, c'est seulement alors Que Clodion peut consentir à vivre. On le transporte en un château voisin. Là, justement, Clodion trouve Isaure, Que des brigands sut préserver sa main. Savante en l'art chéri dans Épidaure, Isaure sut, par un soin protecteur, Sauver les jours de son libérateur. A son ami, qui près de lui s'empresse, Il la présente, il la vante sans cesse. Mais tous les deux, frappés d'un coup du sort, Sont accablés de la plus vive peine. D'Aménaïs, livrée à son remord, On leur apprend la mort presque soudaine. Pour Clodion, dieu! quels amers regrets! D'autant qu'il doit en modérer l'excès... Enfin les soins de la reconnaissance Ont adouci les peines de l'amour; Et Clodion, ranimé chaque jour, Près de l'objet qui lui rend l'existence, Sent dans son cœur qu'après tant de bienfaits

Il la lui veut consacrer à jamais.

A son ami, qui ne le quittait guère,
Il crut devoir révéler ce mystère:
Il ajouta qu'on partageait son feu.
O ciel! Arban, étonné de l'entendre,
En frémissant reçoit ce double aveu.
Ah! Clodion, j'aimerais mieux répandre
Cent fois, dit-il, le sang versé par toi,
Que de savoir ce que je viens d'apprendre.
Le beau Français demande en vain pourquoi:
Bientôt, hélas! il le devait comprendre.

Le lendemain un varlet inquiet Lui dit qu'en vain on cherche Isaure absente. On a trouvé chez Arban ce billet, Que Clodion lit d'une voix tremblante:

« Je te trahis, ami; plains mon malheur: De moi l'Amour fait un vil ravisseur. Isaure, hélas! Isaure, trop aimable, Est innocente, et j'en suis plus coupable. Digne d'horreur, mais digne de pitié, Je fuis ces lieux, ce pays que j'abhorre, Où j'ai trahi l'honneur et l'amitié, Cette amitié que je chéris encore. Que j'ai de droits à ton aversion! J'ai su trop tard l'amour qui te dévore; Mais juge, hélas! à quel point j'aime Isaure:

Fai pu trahir pour elle Clodion, »

Sans faire un cri, sans répandre de larmes, Le chevalier dit seulement: Mes armes! Il part, il court; et pénétré d'horreur, Que le jour naisse, ou que le jour s'effacc, Son œil ardent cherche le ravisseur. Deux mois entiers il en poursuit la trace, Et perd l'espoir sans perdre la fureur.

Un jour pourtant, dans sa marche incertaine, Sous un platane, au bord d'une fontaine, Il aperçoit un chevalier réveur.

A ses côtés un objet séducteur
Révait aussi, plongé dans la tristesse.
Isaure lève un regard enchanteur,
Voit Clodion, pousse un cri d'alégresse,
Court en ses bras: mais lui, dans sa fureur,
Eut plus de joie à voir le ravisseur
Qu'il n'en sentit à revoir sa maîtresse.

Cent fois, au sein des plus affreux combats, Arban tranquille affronta le trépas;
Mais quand il voit ce nouvel adversaire,
Son sang l'émeut, et son cœur se resserre.
Il sent trop bien que le voilà venu
De tous ses jours le jour le plus terrible.
— Enfin, Arban, c'est donc toi que j'ai vu!

Le ciel pour moi cesse d'être inflexible. Snivant tes pas, sur ta trace attaché, En vingt pays, Arban, je t'ai cherché; Mais ton aspect a comblé mon envie. - O Clodion, je le sens, je le voi, De moi tu veux le combat. De ma vie Je ne le veux refuser, même à toi; Et le combat commence avec furie. Les deux rivaux, terribles chevaliers, Sont à la fois tombés sous leurs coursiers. Se relevant, avides de vengeance, Par leur épée ils remplacent la lance. En changeant d'arme, ils redoublent d'ardeur. Ils sont égaux en courage, en vigueur. Mais Clodion, dans ce choc plein de rage, A du bon droit le terrible avantage. Ce chevalier, soudain s'affermissant, A son rival porte un coup si pesant, Qu'Arban déja n'a plus la connaissance De son destin. Clodion, qui s'élance, Saisit le heaume, et de son bras nerveux, En l'agitant, il en rompt tous les nœuds. Du ravisseur pour hâter le supplice, Malgré la belle et ses cris douloureux, Il abaissait la coiffe protectrice, Et, sans pitié, levait déja le fer Pour immoler Arban, jadis si cher. Arban, alors ouvrant les yeux, s'écrie :

Quoi! Clodion, tu veux m'ôter la vie! J'ai constamment respecté la vertu De cet objet dont j'attirais la haine; Et toutefois, il faut que j'en convienne, Mes torts sont grands; mais... n'en as-tu pas eu, Toi qui m'as fait connaître cette belle, Qui m'amenas, me fis rester chez elle, Qui bien souvent me l'envoyas querir, Et plus souvent pour moi la fis venir? Comme les yeux, son attrait charme l'ame. Tu le voulus : je la vis, je l'aimai; Et toi, qui m'as approché de la flamme, Sois moins surpris qu'elle m'ait consumé. - Arban, Arban, ton excuse est mauvaise. Une beauté, tellement qu'elle plaise, N'a jamais dù faire manquer de foi, Un chevalier tel que toi, tel que moi. Manquer de foi! S'agit-il d'un royaume, Tout l'univers m'en presserait en vain : La vilainie est le fait d'un vilain, Et gentillesse échut au gentilhomme. Et tu pouvais, Arban, te souvenir Qu'en pareil cas, ayant pareille envie, Pour éviter l'horreur de te trahir, Je préférai d'attenter à ma vic. Va, je ne puis à la tienne attenter : Va déplorer ton crime envers Isaure. - Qu'entends-je? ô ciel! l'ai-je pu mériter?

Quoi! Clodion, tu m'aimerais encore!
— T'aimer! jamais. Il est vrai que mon bras
S'est arrêté par un égard frivole;
Mais, pour sauver ta tête du trépas
S'il ne fallait qu'une seule parole,
Je suis celui qui ne parlerait pas.

Il dit, emporte Isaure évanouie. Arban le suit; il s'attache à ses pas, Et fait si bien qu'au milieu des combats Il perd le jour en lui sauvant la vie. Pour dernier mot, ce jeune infortuné, En l'embrassant, dit : M'as-tu pardonné? Et Clodion, dans sa douleur extrême, Se reprochant un excès de rigueur, Ne put jamais se pardonner lui-même. C'était en Gaule, où sa brillante ardeur Guidait les Francs en leurs faits téméraires, Et, sans courir aux terres étrangères, Il y borna désormais sa valeur; Toujours le même, et toujours de l'honneur Sachant garder les lois héréditaires. Français, suivez ce chemin généreux Tracé pour vous par vos premiers aïeux, Et respectez l'honneur comme vos pères.

Et cepéndant Artus à Cramalot Ne voyait point revenir Lancclot.

Genièvre était encor plus inquiète; Mais prudemment sa crainte était muette. Maints chevaliers, de toutes parts courans, De Lancelot cherchaient en vain la trace. Yvain aussi, plein de grands sentimens, Voulait pour lui signaler son audace. Il sut du moins délivrer un lion Qu'enveloppait un horrible dragon; Et le lion, protégé par son zèle, Ne voulut plus quitter ce bienfaiteur, Et le suivait comme un barbet fidèle. Accompagné par un tel serviteur, Dans maint combat Yvain resta vainqueur. Mais, ces exploits occupant trop son ame, Époux distrait, il oublia sa femme Qu'il chérissait pourtant avec ardeur: Aussi fut-il le plus surpris du monde Quand, chez Artus se trouvant de retour, Et devisant devant la Table ronde, De par sa femme on vint lui dire un jour: Depuis cinq mois on t'attend, infidèle; Après un mois tu devais revenir: Celle de qui tu t'étais fait chérir Ici te jure une haine éternelle, Et te défend, si tu ne veux périr, D'oser jamais paraître devant elle. Ainsi lui vint parler une pucelle, Après cela très prompte à repartir.

Yvain, frappé d'une douleur mortelle, Court, mais trop tard, après la demoiselle, Et sur ses pas voit son lion courir. Yvain du moins retourne à la fontaine Où l'ouragan l'assaillit une fois. Il regrettait la perte de ses droits, Quand tout-à-coup, dans une tour prochaine, Il entendit une plaintive voix. Il la connaît: Dieu! c'est la voix d'Hortense, Qui, détestée, et s'excusant en vain. D'avoir osé servir l'amour d'Yvain, Demain, doit voir accomplir la sentence Qui sans pitié la condamne au trépas. Non, dit Yvain, non, vous ne mourrez pas. - Yvain, c'est vous! votre voix me console. Hélas! il faut, pour me sauver céans, Combattre seul deux horribles géans. N'importe, dit Yvain, qui tint parole. Ce preux avait, dans cette occasion, Loyalement attaché son lion. Mais celui-ci, quand il vit que son maître Au lieu de deux avait trois ennemis, Rompit sa chaîne, et combattit le traître. Bref, par Yvain et son lion unis Les trois géans enfin furent occis. Les trois défunts tyrannisaient la dame Qui pour Yvain, dans le fond de son ame, Ne gardait pas un vouloir inhumain.

Eux expirés, elle rappelle Hortense,
Qui, pour un autre invoquant l'indulgence,
Fit recevoir le repentant Yvain.
Il reparut, ayant pour compagnie
Le bon lion qui lui sauva la vie.
Vous eussiez vu la dame, à cet aspect,
Se défiant d'un ami si suspect,
En vouloir fuir la visite indiscrète;
Vous eussiez vu, d'un effort circonspect,
Yvain, gaîment, empécher sa retraite,
Et le lion lécher avec respect
Les jolis pieds de la dame inquiète.

Déja pourtant six mois sont écoulés.
Au jour fixé Méléagant s'avance
Devant Artus et ses preux rassemblés.
De Lancelot je viens tirer vengeance,
Et remmener, dit-il, l'objet charmant
Qu'il m'avait su ravir injustement.
De Lancelot qu'on regrettait l'absence!
D'un ton hautain déja Méléagant
A l'insulter se complaît et s'attache.
J'ai cru, dit-il, que c'était un vaillant:
Il se pourrait que ce ne fût qu'un lâche.
On s'indignait, et... Mais, de ce côté,
Quel guerrier court d'un pas précipité?
C'est Lancelot, c'est ce preux qui s'élance.
Dès qu'il approche, il s'écrie: Ah! pervers,

Je viens tromper ta perfide espérance. Tu me tenais dans tes indignes fers, Et me venais braver en mon absence! De ton cachot enfin j'ai fui l'horreur, Et de la Mort tu vas être la proie.

A son aspect on pousse un cri de joie; Méléagant pousse un cri de fureur. Bien que félon, il avait du courage. Le désespoir ajoute à sa valeur. Long-temps il sut disputer l'avantage. Retard frivole! inutiles exploits!

Là, par malheur, il n'avait pas son père. Il fut vaincu pour la troisième fois, Et cette fois il mordit la poussière.

Le grand Artus, Morgain sa noble sœur, Nouvellement à la cour arrivée, De Lancelot vantèrent la valeur. Genièvre aussi, par un regard flatteur, Paya celui qui l'avait préservée Des attentats d'un cruel ravisseur. La Table ronde étant lors rassemblée, A Lancelot on y fit grand accueil; Et, certain mort y laissant un fauteuil, Ce preux vainqueur y fut nommé d'emblée. Aux chevaliers nouvellement reçus Toujours de l'ordre on lisait les statuts: Ils étaient longs, très longs; et, je suppose,

## CHANT CINQUIÈME.

Mes chers amis qui n'êtes point élus, Il vous suffit d'en ouïr quelque chose.

- « Les preux admis à la table d'Artus Sont des héros que l'univers implore. Ils ont fait bien, puisqu'on les a reçus; Ils n'ont rien fait, s'ils ne font plus encore.
- « Que chacun d'eux, par la gloire animé, Et de l'honneur sentant les saintes flammes, Soit toujours prêt à servir l'opprimé, Et prêt sur-tout à protéger les femmes.
- « Lui fallût-il affronter vingt trépas, Dès qu'une dame un moment le desire, Un preux d'abord doit lui donner son bras : Quant à son cœur, n'est besoin de le dire.
- « Toujours entre eux modérant leurs assauts, Se respectant en des partis contraires, Les chevaliers, même en étant rivaux, Ne doivent point oublier qu'ils sont frères.
- « N'exigez point l'amoureuse merci D'une pucelle honnéte et vertueuse; Tort sérieux! (si toutefois aussi La résistance est vraiment sérieuse.)

« Les chevaliers, quel que soit leur honheur, Des biens d'amour feront toujours mystère; Discrétion, après noble valeur, De leurs vertus est la plus nécessaire.

« Qu'ils feignent donc, plutôt que la beauté Sente par eux un chagrin qui la ronge: L'Honneur, qui veut toujours la vérité, Sur ce point seul leur permet le mensonge. »

Alors Artus dit aux preux : Mes amis, Quand Lancelot est enfin notre frère, Du saint Gréal occupant nos esprits, Cherchons Merlin :, c'est le point nécessaire. Ce vieil ami, si nous le retrouvons, Du saint Gréal nous donnera nouvelle. En vingt pays, généreux compagnons, A le chercher le devoir vous appelle. Des chevaliers nul ne s'est excusé. Lancelot reste, étant un peu blessé, Un peu du fer, et d'amour davantage. Mordrec lui seul, toujours âpre et sauvage, Au faible Artus dit qu'il n'est point pressé; Dans ce pavs un autre objet l'engage. Le Morhoult dit: J'irai très promptement Chercher Merlin; mais il faut qu'un moment, Non saus regret, ici près je m'en aille Dans le pays nommé de Cornouaille :

Là, le roi Marc, par nos soins rétabli,
Doit, comme on sait, un tribut à l'Irlande.
Or, ce tribut, il le met en oubli;
Et je vais là, par un petit défi,
Du roi mon père appuyer la demande:
Bien promptement cela sera fini.
Méliadus alors, par un sourire,
En ce discours montra fort peu de foi.
Eh! pourquoi donc? entends-je chacun dire;
Demain, amis, vous apprendrez pourquoi.

FIN DU CHANT CINQUIÈME.

## LA TABLE RONDE.

#### CHANT SIXIÈME.

La reine Goïne. Combat de Tristan et du Morhoult. Tristan sauvé par Yseult. Il reconquiert le royaume de Lancelot. Il va chez Pharamond. Lettre de mort de Zamire. Fantaisie du roi Marc. Voyage de Tristan. Le boire amoureux.

Le bon vieux temps est une belle chose!
Dans ce temps-là, comme il est reconnu,
Tout allait bien, et bien mieux, je suppose,
Qu'au temps pervers où le monde est venu.
Point de méchans, jamais une querelle.
Chaque serment alors était sacré;
Et le phénix, dans ce temps révéré,
Etait, dit-on, une femme infidèle.
L'autre phénix, à lui se suffisant,
Était unique, à ce qu'on nous déclare;
Mais celui-ci, beaucoup plus complaisant,
S'est reproduit, et n'est plus aussi rare.
On aperçoit même, par-ci par-là,
Un indiscret, un menteur, un avare,

Et pis encor; mais, malgré tout cela, En vieillissant le renom se répare. Il n'est rien tel, dans ce monde éventé, Que n'être plus pour être fort vanté. Dans notre siècle on voit mainte folie: Nombre de nous sont bien vils, bien méchans, Eien déloyaux; et pourtant je parie Que nous serons un jour le bon vieux temps.

Au temps jadis, Luc, roi de Cornouailles, Pasteur prudent, soignait bien ses ouailles : De son côté, Jean, roi de Léonais, Était béni de ses heureux sujets. Bien que la mer séparât leurs rivages, En hyménée ils prirent les deux sœurs. Par des attraits brillans et séducteurs Toutes les deux méritaient les suffrages; Mais toutes deux différèrent d'ailleurs. La moins âgée, à la charmante mine, Femme de Luc, et s'appelant Goïne, N'eut pas plutôt un fils appelé Marc, Qu'elle ent des torts, et qu'elle en fit de belles : Moins promptement la flèche fuit de l'arc Qu'elle vola vers des amours nouvelles. Le pauvre Luc, encor qu'il fut très bon, Fut obligé de la mettre en prison. Sur le sommet d'une tour redoutable On la gardait. Efforts perdus! un jour

Il la surprit qui, par l'aide d'un câble, Dans un panier descendait de la tour. Comme autrefois le Vulcain de la fable, Luc, follement, fit convoquer sa cour Pour lui montrer ce spectable admirable. La reine ainsi surprise dans son tort, D'après les lois, était digne de mort. Mais son époux la trouva si jolie, Qu'il fut forcé de lui laisser la vie; Et, pour l'amant réservant sa fureur, Il ordonna qu'on gardât mieux la reine. Tous ses efforts cherchaient le séducteur: Il en pouvait trouver une douzaine. Le sort voulut qu'à l'insu du geolier Montant un soir dans la tour, plein de rage, Il y surprit Goïne en un panier, Allant en bas faire un nouveau voyage. Tu vas périr, dit-il en l'arrétant, Ou donne-moi le moyen de surprendre, Sans nul délai, ton complice insolent Qui, je le gage, est là-bas à t'attendre. Eh bien! allez, dit-elle, le punir: Dans ce panier, moi, je vais vous tenir. Trop confiant, en cette étrange barque, Le fer en main, le pauvre époux s'embarque. Mais l'infidèle, en son affreux plaisir, Laisse tomber le crédule monarque, Et, sur le roc le prince se brisant,

La reine au loin fuit avec son amant. Quoique souvent à la bonté j'incline, Je n'en ai pas pour la reine Goïne; Et jusqu'à nous son nom, un peu changé, Vint justement en proverbe érigé.

De tels excès, sur sa sœur Émirance Pouvaient donner de justes craintes; mais Cette princesse au roi du Léonais Par ses vertus fit aimer l'existence. Elle eut pour fils le grand Méliadus Que j'ai montré calme et vieux chez Artus, Mais qui jadis, en amour comme en guerre, Fut un actif, un vaillant adversaire. Devenu roi, même époux à son tour, Des rois époux il était le modèle Près de Clara, son épouse fidèle; Mais le malheur voulut qu'un certain jour Certaine fée, aigre encor plus que belle, Pour ce héros s'éprit d'un tendre amour : N'en pouvant pas obtenir du retour, Et l'enlevant à sa femme adorée, Elle voulut qu'une grotte ignorée Fut de ce roi le lugubre séjour. Clara bientôt devait donner le jour Au premier fruit de leur flamme sacrée. Rien ne l'arrête : elle part promptement, Ayant pour suite une seule pucelle

Et Gouvernail, un écuyer fidèle Que son époux estimait justement. -Comme avec eux elle cherchait la trace De ce héros, voilà que dans un bois, La surprenant, la douleur la terrasse. Toute la nuit, sans que le sort se lasse, Tous les tourmens l'accablent à la fois; Et, quand le jour de la nuit prend la place, L'infortunée, et sans force et sans voix, Presse son fils, qu'en pleurant elle embrasse. Mais c'était trop d'un si cruel effort, Et cette vie aura causé sa mort. Elle le sent, voit son enfant, l'admire; Et, soupirant, elle se prend à dire : Te voilà, toi que j'ai tant desiré! Quels traits heureux! quelle aimable figure! Femme jamais de son sein déchiré Ne produira plus belle créature. Mais je péris du mal que tu m'as fait : Vis, et je meurs avec moins de regret. Bien triste, hélas! je fus ici conduite. Fruit douloureux d'un malheureux amour. Triste j'étais quand je te mis au jour, Et, tu le vois, plus triste je te quitte: Prends mon Tristan. La reine, ce disant, L'embrasse encore, et meurt en l'embrassant.

Méliadus, sorti de l'esclavage

Où le plongea la fée en sa fureur,
A Gouvernail confia ce doux gage
D'un tendre hymen. Tristan, rempli d'ardeur,
Avait montré, depuis son plus jeune âge,
Tant de vaillance, et de force, et d'honneur,
Qu'on en tirait le plus brillant présage.
A dix-huit ans, plein d'un zèle inquiet,
Chez Marc, son oncle, alors il se trouvait.
Voilà pourquoi, puisqu'il faut vous le dire,
Quand le Morhoult avait dit sans façon
Qu'il mettrait Marc bien vîte à la raison,
Méliadus s'était pris à sourire.

Chez le roi Marc quand l'Irlandais parut, Avec hauteur réclamant le tribut, Grand embarras: alors, en Cornouailles, Les chevaliers aimaient peu les batailles, Et le Morhoult était si redouté Qu'à le combattre aucun n'était porté. Tristan accourt: Tristan, malgré son âge, Demande au roi d'être armé chevalier, Obtient ce don, et s'en va défier Cet Irlandais qui prodiguait l'outrage, Et qui gatait la valeur par l'orgueil: Plus d'un héros se brise à cet écueil. On combattit: le Morhoult pouvait croire Qu'il obtiendrait aisément la victoire; Marc animait Gouvernail pâlissant

110

Pour son élève encore adolescent. Dans ce combat d'immortelle mémoire, Les deux rivaux se couvrirent de gloire. Mais l'un était ce soleil glorieux Oue le midi nous montre au haut des cieux; Fils du Matin, le second, pâle encore, Offrait aux yeux le soleil de l'Aurore. Le fier Morhoult semble un chêne noueux Vainqueur puissant des vents impétueux; Le beau Tristan, un peuplier fragile Qui, dans les airs monté rapidement, Plaît aux regards, offre un port élégant, Et sous l'auster courbe son front docile : Tel, mais plus fier, Tristan, en cet assaut, Courbé parfois, se relève plutôt. Moins vigoureux, il montre plus d'adresse; De son audace il masque sa faiblesse. Enfin pourtant son terrible ennemi, En de tels chocs dès long-temps affermi, D'un bras puissant, au défaut de l'armure, Fait à Tristan une large blessure. A cet aspect, et le peuple et le roi Jettent un cri de douleur et d'effroi. Tristan regarde, et s'indigne. Il s'élance Sur son rival, et cherche la vengeance, Nobles efforts, hélas! trop malheureux: Des Irlandais le prince valeureux Six fois vers lui s'ouvre un nouveau passage. Mais des héros rien ne borne l'essor. Teint de son sang, Tristan combat encor. Déja mourant, il vit de son courage.

C'en était fait, et l'Irlandais hautain Était vaingueur, s'il eût été moins vain. « Ah! jouvencel, dans cette noble lice Tu voulus donc affronter le trépas, Dit-il, riant. Non, tu ne devais pas Quitter sitôt le sein de ta nourrice. A tes lauriers à tort on a pensé, Quand il fallait te bercer sur des roses. De tes efforts tu dois être lassé : Enfant, je veux que long-temps tu reposes. » Et le Morhoult, sans crainte et sans effort, Sur son rival levait le coup de mort. Mais ne rien craindre, alors que l'on offense, C'est trop d'orgueil, et c'est trop d'imprudence. En ce moment, aux portes du trépas, Tristan qu'anime une juste colère, Réunissant tout l'effort de son bras, D'un coup mortel surprend son adversaire, Dont la blessure en ce débat sanglant Garde une part de son lourd cimeterre. Il est tombé le Morhoult, ce vaillant Que célébraient l'Irlande et l'Angleterre! A son désastre aurait-on pu songer! Tous ses amis l'entourent zil leur crie :

Emportez-moi sur un vaisseau léger, Et que je meure aux champs de ma patrie.

On obćit; et le peuple enchanté, Et Gouvernail, et le prince en pérsonne, Chacun enfin soutient, presse, environne L'heureux vainqueur, presque aussi maltraité. A le guérir sans retard on s'applique: On épuisa plus d'un puissant topique; Mais en secret on n'en attendait rien... Ciel! il est micux qu'on ne pouvait le croire. Qui l'aurait dit? peut-être que la gloire Le ranima : cela fait tant de bien! A quelques maux qu'avant on fût en proie, On en revit, si l'on n'en meurt de joie. Or une plaie est encore à fermer, Et pour Tristan elle a droit d'alarmer. Sur ce point-là tout l'art est inutile. A Londres seul on est assez habile Pour la guérir. A Marc disant adieu, Le beau Tristan, pour se rendre en ce lieu, S'est éloigné sur une mer tranquille. Mais trop souvent nous formons des projets Sans consulter la fortune chanceuse Après six jours, sur les bords irlandais Il est jeté par la mer orageuse.

Un tel voyage, après un te combat,

A de Tristan empiré la blessure.
En débarquant, il connait son état;
Ne craignez pas que son cœur en murmure.
Au sort cruel, à d'injustes décrets,
En son printemps ce guerrier se résigne;
Il prend sa harpe, et, rappelant le cygne,
Il chante ainsi, mieux qu'il ne fit jamais:

a Il faut mourir. Illustrant ma mémoire,
 J'aurais voulu plus tard perdre le jour:
 Je n'aurai pas assez connu la gloire,
 Et n'aurai pas même connu l'amour.
 Il faut mourir.

« Votre présence à toujours m'est ravie, Jennes beautés, objets charmans et doux : Ah! si le sort cut prolongé ma vie, Combien j'aurais aimé l'une de vous! Il faut mourir.

" Mais mon pays, du moins j'ose le croire, Conservera long-temps mon souvenir: Quand on succombe après une victoire, Fier de l'honneur dont on sut se couvrir, On peut mourir. »

De son palais, sis près de cette rive, Le roi d'Irlande écoutait par hasard. 114

Sa fille Yseult, au gracieux regard, A ses côtés était très attentive. Quand de Tristan se tait la voix plaintive, La douce Yseult, émue au dernier point, Dit à son père: Ah! qu'il ne meure point! Vous savez bien qu'en l'art de chirurgie, Depuis un temps mon bonheur est vanté: Peut-être encore avec dextérité A ce jeune homme on peut sauver la vie. Oui, dans cet art, dit le roi Frégival, Je sais très bien que tu n'as point d'égal; Et plût au ciel que ton malheureux frère Fût arrivé vivant sur cette terre! Si tu le peux, hé bien! sauve de mort L'infortuné que le sort nous présente. Dans le palais Tristan est tout d'abord Conduit devant Yseult compatissante. Cette princesse, en attraits ravissante, Voit sans pâlir le mal envenimé. Un suc puissant, par sa main bienfaisante, Est maintefois sur la plaie exprimé. Ces soins pieux pour le guerrier calmé Rendaient Yseult plus belle et plus touchante; Déja par eux Tristan est ranimé, Et fait ouïr sa voix reconnaissante. Ce fut alors, mais alors seulement, Qu'Yseult, un jour, vit qu'il était charmant. De son côté, Tristan surpris admire

Comme elle est bien, plus qu'on ne peut le dire. Un teint de lis, orné de blonds cheveux Qui vont pressant en replis onduleux D'un cou charmant la grace et la souplesse : Des yeux touchans que l'on ne peut braver, Et qui, remplis d'une douce tristesse, Donnent l'amour, même sans l'éprouver. Tristan les voit, et son ame attendrie Sent une molle et tendre rêverie. Il ne croit pas que ce soit de l'amour: Mais, assistant à des joutes, un jour, Alors qu'il voit le fameux Palamède, Fier Africain à qui tout guerrier cède, De ce tournoi venir poser le prix Aux pieds d'Yseult, dont son cœur est épris, Tristan troublé sent, à sa jalousie, La passion dont son ame est saisie. Le lendemain, non guéri tout-à-fait, Le beau Tristan méconnaît la prudence. Ce chevalier, armé bien en secret. Court vers la joute, où Palamède était, Et le renverse à l'épée, à la lance. Mais ces efforts d'un bras convalescent Vers sa blessure ont rappelé son sang. Tristan, qui tombe au milieu de sa gloire, Ne sent plus rien, pas même sa victoire. On a bien vite au palais ramené Ce chevalier mourant et couronné.

La belle Yseult à pareille escapade Ne se pouvait attendre nullement. Le médecin gronda fort le malade ; Son air sévère était encor charmant. Il mit d'ailleurs tant d'art et tant de zèle A réparer le mal qu'on avait fait, Que Gouvernail de jour en jour voyait Tristan reprendre une force nouvelle. Tristan aussi sentait de jour en jour Auprès d'Yscult plus de trouble et d'amour-Quand de la reine une gente pucelle, Un certain soir qu'il s'était absenté, Ayant saisi son glaive redouté, Y vit, tremblante, une brèche cruelle, Et reconnut qu'il manquait justement A cette épéc, odieux instrument, Le fer resté dans la blessure affreuse Dont a péri le Morhoult malheureux, Et que gardait, par un soin douloureux, La reine, hélas! mère plus malheureuse. La demoiselle à la reine, à l'instant, Dit les pensers dont son ame est frappée. La reine accourt, veut douter vainement; Le fer trop bien se rapporte à l'épée. Ainsi Tristan, de la mort préservé, Tua le fils du roi qui l'a sauvé.

Incontinent par Brangien son amie

De ce malheur Yseult est avertie, Et vers son père accourt avec effroi. On s'ameutait, et de Tristan au roi Un peuple vil demandait le supplice; De toutes parts on criait : Qu'il périsse. Les chevaliers, lui prêtant leur appui, Se taisaient tous : c'était parler pour lui. Dans ce péril, Tristan avec courage Répond qu'il a combattu noblement; Qu'il a donné la mort en la bravant; Que, sur ces bords jeté par un orage, On ne l'avait averti nullement Que de l'Irlande il touchait le rivage. Pensant toujours à son fils regretté, La reine aux pleurs se livrait tout entière. Yseult disait : Si je pleure mon frère, Je sais les lois de l'hospitalité. Le noble roi, dans sa douleur amère, Ayant long-temps recueilli son esprit, S'approche enfin de Tristan, et lui dit:

Franc chevalier, dont j'ai vu le courage, M'avez honni, m'avez désolé moult, Quand en champ clos occites le Morhoult; Mais vous occire, ah! ce serait dommage. Vivez. J'en ai pour première raison Qu'on voit en vous fleur de chevalerie; Puis vous avez dormi dans ma maison,

Et votre mort ferait mon infamie.

Mais il convient, vous devez le sentir,
Que sans retard vous sortiez de ma terre,
Où, si jamais vous osiez revenir,
Votre trépas deviendrait nécessaire.
Au chevalier, qui dit: Sire, merci,
On rend alors le fer qui l'a trahi;
Et ce héros, ayant l'ame remplie
Non de remords, mais d'un regret navrant,
Regarde Yseult, et part en soupirant,
Guéri très bien, mais blessé pour la vie.

Jusques au port, contre un peuple irrité, Des chevaliers Tristan est escorté. Appréciant leur noble courtoisie, Il est parti, ne croyant pas pouvoir Fuir assez loin la maîtresse chérie Qu'il est forcé de chérir sans espoir. Il veut du moins mériter qu'on admire Ses faits vaillans. Par-tout il entend dire Que Lancelot, fameux de plus en plus, Des fiers Saxons (nommés alors les Sesnes) A délivré le royaume d'Artus, Et de leur sang en a rougi les plaines. De Lancelot cet exploit sans pareil Remplit Tristan de regrets magnanimes : Tel Miltiade et ses lauriers sublimes De Thémistocle écartaient le sommeil.

Eh bien! d'Yseult l'ame encore occupée, Tristan si bien fait agir son épée, Qu'il sait en Gaule égaler les succès Dont Lancelot s'honore aux bords anglais. Il fit bien mieux, et sa valeur extrême Se signala pour Lancelot lui-même, Pour ce héros conquérant les états Qu'à Ban son père avait ravis Claudas. Le beau Tristan, se montrant invincible, Fit rendre aussi tout l'état paternel Aux deux cousins de ce héros terrible, Princes nommés Boort et Lyonnel. A Lancelot tandis qu'en Angleterre Il fait apprendre un succès si prospère, Il court ailleurs, ennemi des brigands, Vaincre et punir les petits et les grands. Il fit sur-tout un exploit mémorable. Vers la Garonne, un tyran, à la fois, Guerrier terrible et plaisant détestable, Étais célèbre au loin chez les Gaulois Par son manteau fait des barbes des rois Qu'il immola de sa main redoutable. l'our terminer un ouvrage si beau, Il n'attendait que quelque roi nouveau Qui s'exposat à sa puissante épée : Mais ce fut lui qui finit son manteau, Et par Tristan sa barbe fut coupée.

Dans ce pays vivait de Clodion Un jeune frère, ayant le même nom. Dix chevaliers et maîtresse jolie Suivaient ce prince en un vaste château, Et lui tenaient fidèle compagnie. Tristan y vint; mais Tristan était beau; Et Clodion, atteint de jalousie, Ne le voulut nullement recevoir, Malgré l'orage et l'approche du soir. Tristan piqué l'appelle et le défie, Lui, tous les siens, le prévenant dès-lors Que, s'il triomphe, il le laisse dehors. Le jeune prince accepte la partie : Mais, et lui-même et tous ses chevaliers Ayant bientôt vidé les étriers, Tristan vainqueur, à son serment fidèle, Dans le château demeure avec la belle. Tristan, d'Yseult déja fort occupé, D'autres attraits ne peut être frappé; Mais, pour apprendre un peu de politesse A Clodion, il ne voulut jamais Lui renvoyer sa charmante maîtresse. Vous le sentez; plus elle avait d'attraits, Et plus l'amant éprouvait de tristesse. Toute la nuit, sentinelle au dehors, Il fut en proie à de sombres transports: Mais, quand du jour la vapeur argentée Vint colorer le céleste pourpris,

Le beau Tristan au jaloux bien surpris
Remit la dame heureuse et respectée,
Et dit tout bas à ce prince ravi
Que l'on peut être amoureux et poli.
Par Clodion la leçon fut goûtée;
Et toutefois, n'aimant plus ce château,
Il en quitta la demeure brillante,
En y fondant un réglement nouveau:
Le plus vaillant, comme la plus charmante,
Avaient, eux seuls, droit d'y passer la nuit.
Ce réglement, qu'il avait introduit,
Durait encor du temps de Bradamante;
Et l'Arioste, en son divin roman,
A raconté ce haut fait de Tristan.

Le Clodion dont j'ai parlé naguère,
Dont j'ai vanté l'honneur et la vertu,
Le Clodion nommé le Chevelu,
Ne trouva pas que pour son jeune frère
Cette leçon eût été trop sévère;
Et puis Tristan, des Romains ennemi,
De tous les Francs est de plein droit l'ami.
De Pharamond ayant gagné l'empire,
Ce chevalier en est fort bien reçu,
Et mieux encor par sa fille Zamire,
Qui bientôt l'aime, et daigne le lui dire.
Tristan, déja pour Yseult prévenu,
Ne peut l'aimer, mais du moins le desire.

Peut-être il eût suivi ce mouvement; Mais Gouvernail sait ainsi le réduire : Vous n'aimez pas, et l'amour seulement Fait excuser les transports qu'il inspire. Manquerez-vous, en ces lieux bien traité, Aux saints devoirs de l'hospitalité? Tristan, pour suivre un parti qui l'honore, Croit Gouvernail, croit Yseult plus encore. Zamire alors, que, malgré mille appas, Le beau Tristan feint de n'entendre pas, Frémit des maux que le sort lui prépare. Ah! croyez-moi, belles, fuyez l'Amour: Ce guide-là trop souvent vous égare. Dans un bosquet trouvant Tristan un jour, Zamire cède au feu qui l'a vaincue, Et dans ses bras va tomber éperdue. Le chevalier la repousse à regret. On vient au bruit. Zamire repoussée, Ne sachant plus ce qu'elle dit et fait, L'accuse alors, de peur d'être accusée. A Pharamond l'on prend soin de mener Tristan confus, qui se laisse enchaîner. Quelques instans le roi croit à l'offense; Mais, de sa fille et de Tristan aussi Regardant l'air, observant le silence, D'autres soupçons ce héros est saisi. Pour s'éclaircir, il tire son épée. Tu vas, dit-il, ma fille, te venger.

Punis celui qui voulait t'outrager.
Que de ses jours la trame soit coupée:
Frappe. Zamire, en lui rendant le fer,
Dit, exprimant un sentiment amer:
Frappez Zamire. Oui, je vous le déclare,
C'est moi qu'il faut punir d'un prompt trépas,
Et non Tristan, innocent, mais barbare,
Tristan que j'aime, et qui ne m'aime pas!

Zamire a dit, et tombe aux pieds d'un père Qui la relève, et sur elle a pleuré. Tristan, déja de ses fers délivré, A la beauté qui lui serait si chère Dit que, près d'elle avant d'ètre venu, Pour d'autres yeux son cœur fut prévenu. Triste et pensif, il quitta cette terre; Il n'avait pas encor gagné le port, Quand il reçut un écrit de Zamire. De celle-ci c'est la lettre de mort; Et pour Tristan c'est mourir que la lire.

Ami Tristan, bien-aimé de mon cœur,
Soyez toujours préservé de blessures!
Croissez toujours en hauts faits, en honneur,
Et ne trouvez que bonnes aventures!
Qu'on nomme en vous, dans les festins guerriers,
Le plus hardi de tous les chevaliers!
Où vous irez, pendant toute la vie,

Gloire et succès vous fassent compagnie! Que Dieu sur-tout, quand l'heure aura sonné, Vous donne fin meilleure que je n'ai! Lorsque lirez ce que je viens d'écrire, Consolez-vous : plus ne sera Zamire. D'un fil bien long on n'ourdit pas mes jours, Et je péris des premières amours. J'ai préféré, pour finir ma souffrance, Le fer qui dut finir votre existence. Adieu donc, vous dont mon œil fut charmé! Pardonnez-moi de vous avoir aimé: Je vous pardonne, hélas! l'indifférence. Que puissiez-vous, c'est mon dernier souci, Mourir avant de savoir par vous-même Quelle douleur on souffre quand on aime Sans que d'amour on ait trouvé merci! Avec l'écrit empreint de ma tristesse On vous rendra le chien que j'ai chéri. Bien plus heureux que ne fut sa mastresse, Il vous a plu: je vous l'envoie, ami....

Ici les pleurs et le sang de Zamire Laissaient pleurer, mais ne laissaient plus lire. Le beau Tristan en déplora le sort, Et sur son sein mit la lettre de mort. De ce moment, le chien, que l'on admire, A tous ses pas devient associé; Par lui Tristan est aimé d'amitié,

#### CHANT SIXIEME.

Comme d'amour il le fut par Zamire.

Chez le roi Marc cependant Gouvernail A ramené Tristan, pour le distraire. Il eût perdu sur ce point son travail; Le souvenir d'Yseult sait bien mieux faire. Il la vantait, même avec tant de feu, Que Marc épris, suivant des temps antiques L'usage adroit, un jour, de son neveu Requiert un don, l'obtient, sur les reliques Lui fait jurer qu'il remplira son vœu. Ce vœu fatal est qu'aux rives d'Irlande, D'Yseult pour Marc il fasse la demande. La demander pour un autre que lui, Quelle douleur! et, là, notez anssi Qu'à son trépas il faut bien qu'il s'attende. Mais pour Tristan un serment est sacré. Oui, se dit-il, je crois que je mourrai; Mais je suis súr que je la reverrai.

Parmi les flots, de quoi peut-on répondre? Allant chercher à Londre la santé, Il fut naguère en Irlande jeté: Cherchant l'Irlande, il est poussé vers Londre. Mais un hasard assez original Y conduisait aussi le roi d'Irlande, Lequel, d'Artus étant un peu vassal, Souffrait alors une peine bien grande. D'un crime affreux, à tort on l'a noirci; D'où vient qu'Artus l'a mandé sur sa terre, Et veut bientôt voir le fait éclairci Par un combat public et nécessaire. Si le Morhoult n'eût subi le trépas, Ce chevalier justifirait son père; Mais il n'est plus; et, je le dis tout bas, Nul Irlandais fameux dans les combats N'avait suivi son prince en Angleterre. Jadis ce roi signala sa valeur; Mais il maudit la vieillesse contraire. Notez encor que son accusateur Etant des preux sis à la table ronde, Aucun de ceux admis à cet honneur N'aurait voulu jamais, pour chose au monde, Du roi d'Irlande être le défenseur. Hormis le cas d'injure personnelle, Et moins encor pour servir la querelle D'un étranger, ces chevaliers brillans Par leur valeur vraiment opiniâtre, Et que sans cesse on voyait se battans, Jamais entre eux n'avaient droit de se battre. Vous le sentez : ne parle des tournois; Car ces combats étaient plaisanterie, Comme l'on sait, encor que maintefois Les bras cassés fussent de la partie. .Témoin chagrin de ce jeu singulier, Le roi vieilli, sur ce maudit rivage,

Un certain jour, vit un jeune guerrier Cachant ses traits et montrant le courage Le plus brillant: Oh! celui-là, je gage, Feut me défendre, a-t-il dit: et soudain Il court à lui, prouve son innocence, Et, lui peignant son âge et son chagrin, L'a conjuré de prendre sa défense.

Ah! répondit Tristan avec transport, (Car c'était lui sous armure noircie) M'avez jadis préservé de la mort: Bien est raison que vous sauve la vie. Le pauvre roi, bien surpris de l'ouïr, Pardonne tout, promet tout, et d'avance Consent au don qu'il voudra requérir.

En d'autres lieux signalant ta vaillance, Méliadus, oh! combien tu perdis De ne pas voir les exploits de ton fils! Le choc étant à ce qu'on nomme outrance, Le fier Tristan, son rival Sacrémor, A leur valeur donnaient un plein essor. Après long-temps, Sacrémor, qui succombe, Blessé dix fois, chancelle enfin, et tombe; Mais, fier encore, il brave le trépas. Frappe, dit-il, mais je ne me rends pas. Ne plaise à Dieu, dit Tristan, que j'immole Si bon guerrier! Non, non, sur ma parole, Ne le ferais, même pour la cité

De Cramalot, ce séjour si vanté.
De mon client j'ai prouvé l'innocence,
Il me suffit; et, sans perdre de temps,
De son rival célébrant la vaillance,
Il le remet aux mains de ses parens.
Si Lancelot, autre fils de la France,
N'eût pas ailleurs défendu l'innocence,
Le nœud d'ami se fût serré plus tôt
Entre Tristan et l'heureux Lancelot.
En attendant, le roi, tiré de peine
Par ce haut fait du chevalier vainqueur,
Presse en ses bras Tristan son bienfaiteur,
Et sans retard en Irlande l'emmène.

Ce fut alors que, chéri, caressé
Par tous les grands, et même par la reine,
Le beau Tristan, plus que jamais blessé,
Auprès d'Yseult sentit sa force vaine.
Par son serment et par l'honneur poussé,
Il suit pourtant le devoir qui l'enchaîne.
Rien n'est plus clair : dès le premier instant,
Tristan, pour lui, des souverains d'Irlande
Peut obtenir Yseult, qu'il aime tant;
Et pour son oncle, hélas! il la demande.
On veut déja ce qu'il paraît vouloir.
La belle Yseult, grace à son entremise
Est accordée au roi Marc sans remise :
Yscult avait peut-être un autre espoir.

La reine au moins crut s'en apercevoir. Rien n'est adroit comme l'œil d'une mère. Il lui sembla que sa fille si chère Aimait Tristan : elle en conclut fort bien Que le roi Marc pourrait n'être aimé guère, Malgré les lois du plus sacré lien. Toute autre aurait été fort inquiette; Mais elle avait une bonne recette. Pour le départ on n'attendait plus rien, Lorsque la reine, à part prenant Brangien, Dame d'honneur, ou plutôt demoiselle Que l'on donnait à la reine nouvelle, Entre ses mains remit un philtre heureux, Don d'une fée apprété pour un gendre. La reine dit : C'est un boire amoureux. Quand les époux auront serré leurs nœuds, Ayez bien soin de le leur faire prendre.

Brangieu promit. Tous les adieux sont faits: Bientôt d'Irlande on ne voit plus les côtes. Tristan, Yseult, s'amusaient aux échecs; Mais ils fesaient, ne sais pourquoi, des fautes. Midi survient, et le soleil vainqueur Répand au loin son haleine brûlante. Sur le vaisseau, matelot, voyageur, Chacún bientôt sent une soif ardente. Par un hasard que vous m'expliquerez, Tristan, Yseult, sont les plus altérés;

Et justement Brangien, jeune et jolie, A Gouvernail plus loin tient compagnie. Ne les voulant déranger, par malheur, Tristan, qui cherche, a rencontré le boire Que pour l'hymen on avait ménagé. A tout péril bien éloignés de croire, Yseult, Tristan, l'ont déja partagé. Dieu! quel effet! que la fée est habile! Dès qu'ils ont bu cette liqueur subtile, On les eût vus, cédant à ses appas, Se regarder et soupirer ensemble: Le pis encore est qu'on ne les voit pas. Age, beauté, contre eux tout se rassemble. Le Dieu d'amour est un malin sorcier Qui de la fée a doublé la magie. Les deux amans laissent là l'échiquier; Mais le roi Marc a perdu la partie.

FIN DU CHANT SIXIÈME.

# LA TABLE RONDE.

## CHANT SEPTIÈME.

Mariage de Marc et d'Yseult. Dévouement de Brangien. Ce qui en résulte. Faiblesse d'Artus. Danger de Genièvre. Défi de Lancelot.

C'est mal, très mal, je le dis sans détour, De se permettre une tendre folie, Et d'écouter le sentiment d'amour, Bien que ce soit le plus doux de la vie; Il faut du moins un amour régulier. En d'autres vœux dès qu'on peut s'oublier, Ce tort est grave et des plus condamnables. Heureusement, le nombre des coupables Doit les sauver; et puis, le plus souvent, Hs n'ont pas pu, d'honneur, faire autrement. Enfin, messieurs, s'il faut jeter la pierre Pour ce délit, ce n'est pas moi, vraiment, Qui prends l'emploi de jeter la première.

Cruellement furent embarrassés Et Gouvernail, et Brangien, je suppose,

#### LA TABLE RONDE.

132

En observant les vêtemens froissés Et je ne sais quelle teinte de rose. Il n'est plus temps : le mal est fait. On dit, Et vous sentez que le mal se refit. Un vent contraire, on ne peut plus propice, De Cornouaille écarta leur vaisseau. Sur un rivage à nos amans nouveau, Pour tous les deux il s'ouvrit une lice : Car de ces bords le barbare seigneur, Aimé pourtant d'un objet enchanteur, Frappait de mort tout homme ou toute femme Qui ne passait ou lui-même ou sa dame, Elle en beauté, lui, non moins en valeur. Par mille attraits Vseult bien secondée Vainquit d'abord, dès qu'on l'eut regardée. Mais le seigneur, qu'on appelait Nabon, De ce succès gagné contre sa mie, Croit se venger sur Tristan qu'il défie.... A ce combat dit le jeu du bâton; Lutte bizarre et pourtant périlleuse, Où deux rivaux, pour fixer les destins, N'ont que cette arme, ailleurs moins glorieuse. Un hois pesant qui tourne entre leurs mains Et devant eux forme un cercle invisible, Changeant de but au gré de leurs desseins, Pour attaquer, est une arme terrible. Un ennemi dans ce choc meurtrier Sent tout-à-coup la mort inaperçue,

Et ce bâton, long-temps un bouclier, En un moment se transforme en massue. Heureusement Tristan, comme Breton, Etait habile à ce jeu du bâton Où maint enfant des champs de l'Armorique Déploie encore une adresse rustique. Il accepta le défi de Nabon. Serré de près, d'une atteinte cruelle Il abattit ce rival dangereux, Et, reconnu pour le plus valeureux, Il fut, en paix, caresser la plus belle.

Se trouvant bien sur ce bord montagneux,
Le couple ému par le boire amoureux
Depuis dix jours goûtait avec ivresse
Des voluptés la coupe enchanteresse,
Quand Gouvernail prit Tristan à l'écart,
Et lui parla sur un si long retard.
Le héros cède: on a quitté la rive:
Le vent est bon, et chez Marc on arrive.
Auprès d'Yseult qui passe son espoir,
Le bon roi Marc sent l'ardeur la plus vive.
L'hymen se fait, et déja vient le soir.

Quelle douleur dans le secret ménage! Quel embarras: Le roi va, furieux, Voir qu'à ses droits on a porté dommage: Dans ce temps-là l'on s'y connaissait mieux.

Le moment presse. En ce danger insigue, Pour en sortir cherchant quelque moyen, Yseult, Tristan, Gouvernail et Brangien Tiennent conseil, et.... Brangien se résigne. Ses dix-huit ans à peine ayant sonné, Brangien, d'amour habile à se défendre, Avait encor ce trésor fortuné Qu'au beau Tristan Yseult avait donné, Et que Tristan ne pouvait pas lui rendre. Sauver Vseult en ce moment fatal De son amie est la vertu première. Brangien a pris le négligé royal; Et parfumée, et fesant sa prière, Elle attend Marc dans le lit nuptial Qu'éclaire à peine une pâle lumière. L'Amour, ce dieu des cœurs et des romans, Daigna veiller au sort des deux amans. Le roi jouit des attraits qu'il ignore. Il y perdait; mais il gagnait encore. Il dort enfin. Brangien, d'un pas léger, Va retrouver Yseult que l'effroi glace, Mais qui, songeant à sortir du danger, Prend ses habits, et va prendre sa place. Tout alla bien. Du sommeil revenu, Mare de la reine admira la vertu. Plus justement ses graces admirées Charmaient le roi. Tristan, cher et féal, Fut en fayeur, et, fait grand sénéchal,

Eut chez la reine, à ce droit, ses entrées.

Mais une dame avant fort peu d'esprit, Et d'une humeur qu'on peut nommer sévère, D'Yseult sa nièce, un certain jour, apprit Ce dangereux et terrible mystère. Sans dire rien, cette antique mégère Craignit Brangien, son indiscrétion, Et de la reine elle emprunta le nom Pour un forfait qu'elle crut nécessaire. Par deux soldats, au milieu de la nuit, De son logis Brangien est enleyée. Dans la forét d'abord on la conduit, Et, là, Brangien croit sa mort arrivée; D'un juste effroi ses sens étaient saisis : Elle pleurait; c'était tout son murmure. Les soldats même étaient vraiment surpris Qu'on immolat si douce créature. Enfin l'un d'eux lui dit : Gente Brangien, Qu'avez-vous donc pu méfaire à la reine? Ah! répond-elle; ah! la reine sait bien Si j'ai rien fait pour mériter sa haine: Hors que pourtant, quand d'Irlande partis, En la suivant, elle qui m'était chère, A conserver, certaine fleur de lis Lui paraissait chose très nécessaire. Madame, un jour, par un malheur fatal, Perdit la sienne : on en eut pensé mal!

Lors, par mes soins, pour elle fut trouvée Une autre fleur qu'on avait conservée: Fait-on mourir pour cela, dira-t-on? Je ne saurais donner d'autre raison.

Les deux soldats qu'un même trouble agite Voudraient sauver cet objet malheureux, Quand Palamède accourt soudain sur eux. Tous deux ont fui, bien contens d'être en fuitc. Et cependant, quand la tante croit bien Que c'en est fait de la pauvre Brangien, Devers Yseult elle vient, presque agile: Sur vos secrets me voilà plus tranquille, Dit la cruelle; et, d'un air satisfait, Elle lui conte alors ce qu'elle a fait. Dieu! dit Yscult, qui d'horreur se récrie, Ainsi traiter ma compagne chérie, Qui, près de moi, modèle d'amitié, Pour me sauver, a tout sacrifié! Ah! je mourrai, s'il est vrai qu'elle est morte; Et, tout entière à l'effroi qui l'emporte, Yseult accourt, sans haleine et sans voix, Vers la forêt qu'on nommait du Morois. Là, des cruels ont conduit son amie; C'est là qu'Yseult, qui n'écoute plus rien Que le desir de lui sauver la vie, Fait aux échos dire cent fois : Brangien! Brangien encor n'étant pas retrouvée,

Ses cris au loin proclamaient ses douleurs, Quand Palamède, accourant à ses pleurs, Rend à ses vœux Brangien qu'il a sauvée. Charmée, Yseult demande le pardon D'un attentat dont elle est innocente; Et cependant, vive et reconnaissante, A Palamède elle promet un don. Marc, qui survient, le confirme avec joic En apprenant, dans un court entretien, Que Palamède a délivré Brangien Des ravisseurs dout elle était la proie. Le don offert, certe, il le méritait! Mais, ô demande, ô surprise soudaine! A Palamède Yseult s'en rapportait: Ce qu'il demande est d'emmener la reine.

Du bon vieux temps j'aime le souvenir : Et toutefois je ne saurais admettre Cette furcur qu'on avait de promettre Sans que l'on sút ce qu'il faudrait tenir. Ce mal n'est plus : de nos jours, par avance ; On sait toujours fort bien ce qu'on promet, Et même encor plus d'un esprit bien fait Ne le tient pas, par excès de prudence.

Mais en ces jours on pensait autrement. Il faut que Marc, lié par son serment, Laisse emmener l'épouse qu'il adore,

Et son honneur veut qu'on le déshonore. Heureusement Tristan n'a rien promis. Marc court à lui, raconte tout, réclame Son bras vengeur. Troublé d'un tel avis, Tristan s'élance, et court après sa dame. Trois chevaliers, par l'Africain occis, Avaient un peu retardé sa retraite. Tristan enfin le joint, et crie: Arrête! Je te défie. Yscult, qui voit Tristan, De son plaisir ne contient pas l'élan, Et palpitante entre ses bras se jette. C'est toi, Tristan! dit Palamède : ainsi Ce n'était pas une injure assez grande De me ravir Yseult aux champs d'Irlande, Tu veux encor me la ravir ici! Et, sans retard, leur choc affreux commence. Ils ont lutté de force et de vaillance. Tout l'univers, en ces siècles guerriers, Ne comptait pas deux meilleurs chevaliers. La lutte était indécise et cruelle, Lorsque la reine, arrêtant la querelle, Suspend enfin leurs efforts meurtriers. « - Vous qui vouliez emmener comme esclave Celle qui rend votre eœur amoureux, Je vous crains moins en vous voyant si brave; Car vous devez être plus généreux. Non, un guerrier si grand que Palamède Ne peut vouloir abuser contre moi,

De ce serment qu'il surprit à ma foi. Qu'à mon époux votre équité me cède: Retirez-vous, je l'ordonne en ce jour, De par l'Honneur, même de par l'Amour. »

A ce discours qu'une bouche charmante
A prononcé d'une voix imposante,
D'un coup soudain Palamède abattu
Sent dans son cœur revenir la vertu.
Oui, répond-il, vous éclairez mon ame:
Vous le voulez; soyez libre, madame.
Pour mon devoir je vaincrai ma donleur.
Que puissiez-vous, vous qui bravez ma flamme,
En pire lieu ne placer votre cœur!
Ah! lui répond sa belle prisonnière,
Devant celui qu'elle aime pour toujours,
Quand changera ses premières amours,
Qu'Y seult arrive à son heure dernière!

Lors Palamède est parti sans retour, Aux deux amans se montrant magnanime; Et ce héros, que repousse l'Amour, En son malheur, obtient du moins l'estime. Au fond d'un bois, avec son bel amant La voilà scule, Yscult aimable et tendre! Au bon roi Marc, dont il sait le tourment, Tristan a fort le projet de la rendre; Mais il peut bien l'emprunter un moment. On cède encore à l'amoureux breuvage. Que de plaisirs cachés sous le feuillage! Enfin la reine à l'époux satisfait Est ramenée. O transports! ò délices! C'était encor Tristan qui l'amenait. Depuis ce jour, Marc souvent lui disait: « Comment payer jamais tant de services? » Secrètement Yseult les acquittait.

Que Lancelot, ce héros redoutable, Dans ses amours était bien moins heureux! Non qu'il fût mal, non qu'il ne fût aimable, Non qu'il déplût à l'objet de ses vœux; Mais sa Genièvre, au cœur plein de réserve, Était Vénus à la fois et Minerve. Et n'avait pas pris de boire amoureux. En vain, cherchant mille façons nouvelles, Son noble amant lui disait sans détour Ce qu'on a dit assez long-temps aux belles : Que c'est pécher de fuir un tendre amour; Que le Seigneur la punirait un jour, Et que là-bas il damne les cruelles. Il ajoutait : C'est un Dieu de bonté : Il a prescrit sur-tout l'humanité. Eh bien! malgré ces beaux sermons, la reine Demeurait sage, et l'attaque était vaine. Quelques regards, quelques baisers reçus; Même donnés, mais jamais rien de plus,

Et Lancelot perdait encor sa peine, Lorsque troublant le sort de cette reine, Par sa faiblesse, Artus, un certain jour, Servit trop bien les complots de la haine, Et même un peu les projets de l'amour.

Léodagan, le roi de Carmélide, Pour fille unique avait Genièvre; mais Du Sort malin un caprice perfide Avait ailleurs répété ses attraits, Et de Genièvre image séduisante, Quoique moins belle, Ismène était charmante. Léodagan étant dans le tombeau, Certain parti plein d'astuce et d'audace, Pour s'appuyer, trouva qu'il scrait beau Que de Genièvre Ismène prît la place. La sœur d'Artus, la puissante Morgain, Bien moins célèbre en beauté qu'en magie, De Lancelot voulant être l'amie, Depuis long-temps nourrissait dans son sein Contre Genièvre une secrète envie. Ce parti donc, de Morgain s'appuyant, Et de Mordrec, mais plus secrètement, Fit tant qu'Ismène, à tromper disposée, Vint chez Artus, et d'un enlèvement, Non sans esprit, faisant l'histoire aisée, Dit qu'elle était, et bien assurément, La reine vraie, et que par conséquent

142

Genièvre était la reine supposée. D'abord Artus ne le crut nullement. Huit jours après, Artus, dans une chasse, Par vingt guerriers est entouré soudain, Est entraîné, quelques efforts qu'il fasse, Et, loin de là, si bien caché, qu'en vain Ses chevaliers veulent trouver sa trace. Il s'ennuvait ainsi que de raison, Et s'irritait de ce lâche supplice, Quand tout-à-coup Ismène en sa prison Parut un soir comme consolatrice. Sachant, dit-elle, où l'on vous entraina, En bravant tout, ici je suis venue Pour voir l'époux dont je suis méconnue; Mais à mes soins il me reconnaîtra. Elle était bien. Artus, qu'elle caresse, Ne la croit point sa femme; mais voilà Qu'en attendant il en fait sa maîtresse.

Ce doux ncetar qu'on nomme le plaisir Auprès d'Artus si bien sut réussir Qu'en peu de jours, sentant croître sa flamme, Dans sa maîtresse il vit presque sa femme. Malgré qu'Artus encor de temps en temps Se signalât par quelques faits vaillans, Ce roi, fameux en Angleterre, en France, De caractère était privé, dit-on. La fermeté ne suit pas la vaillance

Le cœur est brave, et l'esprit est poltron. La jeune Ismène épuisa tant d'adresse Pour amuser Artus et sa vieillesse, Que ce héros, toujours plus satisfait, A ses discours crut enfin tout-à-fait; Et, subjugué comme embrassé par elle, Vit dans un conte une histoire fidèle. Lors le parti, du succès étonné, Délivre Artus, qu'on a mieux enchaîné. Artus déja devant lui, sans murmure, Laisse accuser Genièvre d'imposture; Il fait bien pis, et Genièvre en effet Comme accusée à ses yeux comparaît. Ne pensez pas que ma voix se résigne Aux vils détails de ce procès indigne. Yvain alors, Lancelot et Gauvain, Cherchaient au loin à retrouver Merlio. Les autres preux, voyant Artus se rendre, Et sur Genièvre être au moins incertain, Ne pensaient pas qu'ils pussent la défendre. La Table ronde honorant leurs exploits, Son chef sur eux avait de fort grands droits. Par un arrêt enfin, un jour, Ismène Fut déclarée être vraiment la reine. Le même arrêt, dicté par Bertelac, Vieux chevalier et de corde et de sac, Disait bien plus: Genièvre déloyale, Ayant pris place à la couche royale

Et mérité mille tourmens affreux, Devait avoir, ainsi que les cheveux, Les poings coupés, par grace spéciale.

Genièvre en pleurs levait en gémissant Ses yeux au ciel, recours de l'innocent, Et n'appelait qu'à lui de la sentence, Quand, averti par le bon Galléhault, Son compagnon de gloire et de vaillance, Dans l'assemblée apparaît Lancelot, Et vers le roi le chevalier s'avance. Oue son désordre et sa noble fierté De ce héros augmentaient la beauté! Sire, dit-il, à votre Table ronde J'ai su naguère une place obtenir : Je la résigne, et, pour rien dans le monde, De vous ne veux quelque chose tenir. - Et pourquoi donc? - Afin que nulle chaîne, Que nul égard envers vous ne me gêne. Le jugement que vous avez porté Est plein de faux et de déloyauté. J'accours ici, je défendrai la reine, Et je suis prêt à soutenir ses droits Contre un guerrier, contre deux, contre trois... Lancelot dit, et présente son gage. De Carmélide alors les chevaliers Restent surpris on ne peut davantage. Mais cependant leurs trois meilleurs guerriers

#### CHANT SEPTIÈME.

Se tiennent sûrs de punir cet outrage;
Et, nonobstant les prières d'Artus,
D'un contre trois les gages sont reçus.
Du moins Artus dit: La volonté nôtre
Est que les trois choisis pour cet assaut
Sur Lancelot courent l'un après l'autre.
Comme ils voudront, répondit Lancelot;
Et sa pâleur peignait toute sa rage,
Et ce héros frémissait de courage.
Il sait pourtant suspendre son courroux,
Et, l'œil encor plein d'une noble flamme,
Dit à Genièvre, en tombant à genoux:
M'acceptez-vous pour défenseur, madame,
Envers eux trois? Ah! dit-elle, envers tous!

FIN DU CHÂNT SEPTIÈME.

# LA TABLE RONDE.

## CHANT HUITIÈME.

Combat de Lancelot. Sa récompense. Réconciliation de Genièvre et d'Artus. Amours et dangers de Tristan et d'Yseult. Trait empoisonné. Départ pour la Petite-Bretagne.

Autour d'un cirque un vaste amphithéaire D'un peuple immense au loin était garni: On y voyait cent preux au teint bruni, Et cent beautés au visage d'albâtre.
Pourquoi paraître en ce lieu redouté, A ce combat trop sérieux pour elles? Ce n'était pas par inhumanité: Où sont des yeux, il vient toujours des helles, Et nos regards vont bien à la beauté; Puis pour Genièvre un intérêt sincère Les attirait. Qui n'en eût éprouvé! Lui-même, Artus, de son trône élevé, Sentait au cœur un trouble involontaire. A ses côtés la fausse reine était. Joignant le cirque, une tour crénelée

Offrait aux yeux Genièvre désolée, Et qui, tremblante, attendait son arrêt. Le pauvre Queux la gardait à regret Jusqu'au moment où parlerait sur elle La destinée, ou propice ou cruelle. Mais d'où vient donc que soudain on se tait? Le cirque s'ouvre, et Lancelot paraît. Noir est son casque, et noire est son armure. Son attitude, au défaut de ses yeux, Peint le desir de punir une injure Faite à l'objet qu'il respecte le micux, Et qu'il chérit le plus dans la nature. A l'autre bout, le premier assaillant Attend aussi que le signal se donne. Laissez aller! crie un juge du camp; Et dans l'instant le cor au loin résonne. A ces accens les deux ardens guerriers L'un contre l'autre ont lancé leurs coursiers; Mais, dans ce choc, objet de son envie, Lancelot court avec tant de furie Que son rival, percé de part en part, Sur la bruvère est renversé sans vie. Un autre choc commence sans retard. Le second preux, aussi fier qu'intrépide, De Lancelot soutient l'effort rapide; Mais son coursier ne peut le soutenir. Voyant sur lui Lancelot revenir, Du bouclier il garantit sa téte,

Et, glaive en main, il attend la tempête. Qu'oscs tu croire? a crié son rival: Ton cheval mort, je n'ai plus de cheval, Et ne veux point d'un pareil avantage. Il dit, descend, livre un combat égal, Et le succès quelque temps se partage. Mais à la fin, blessé, couvert de sang, De Lancelot le rival fléchissant, Perd sa vigueur, si ce n'est son courage. Il reculait. Suivi, vaincu, saisi, A Lancelot il a crié merci. Non, lui répond son vainqueur redoutable; De l'équité le moment est venu. Mourra qui dit que la reine est coupable, Et tu mourras pour l'avoir soutenu. Lui, que souvent la pitié noble arrête, En ce moment ne sent que la fureur. Il voit Genièvre, et de son fer vengeur Du chevalier il fait voler la tête.

Paraît alors un nouvel assaillant. C'est le dernier, mais c'est le plus vaillant; C'est Carados, célèbre dans le monde, Preux chevalier, qui de la Table ronde Par mille exploits a mérité l'honneur. Son cœur est pur, si sa cause n'est bonne. On l'a jeté dans une injuste erreur: Il est trompé, mais ne trompe personne. Les deux rivaux, courant avec fureur, Ont sous le choc vu leurs coursiers s'abattre. Dès-lors à pied ils préfèrent combattre. Retentissant dans le vague des airs, Leurs fers cruels fracassent les hauberts. Déja l'on voit le sang de leurs blessures Se faire jour à travers leurs armures. Mais Carados, dont les coups sont moins forts, Perd plus de sang : il brave ce présage ; Et, le voyant qui redouble d'efforts, Le peuple admire encor plus son courage. Un tel péril est loin de l'accabler : Dans son ardeur, il se le dissimule. Ce chevalier, que rien ne peut troubler, Combat toujours, mais malgré lui recule. On peut dès-lors voir le sort du combat. Dieu! dit Artus, que ce spectable abat, A Carados pour conserver la vie, Je donnerais ma meilleure cité. Mais contre moi Lancelot irrité Va repousser mes vœux, si je le prie. Pour Carados je n'espère plus rien. Galléhault dit : Pour le tirer de peine, Peut-étre encor j'entrevois un moyen: Il faut ici que Genièvre intervienne; Mais il la faut prier de votre part. Voulez-vous, sire? - Ah! courez sans retard. Galléhault court. Sous la tour de la reine

Tout justement Carados, Lancelot. En cet instant redoublaient leur assaut. Et Carados, presque sans espérance. Sur Lancelot risquant de s'élancer, L'avait saisi, voulait le renverser. Mais Lancelot, déployant sa puissance, Sous lui jetait ce chevalier hardi: D'un coup pesant il l'avait étourdi, Et s'apprétait à terminer sa vie, Quand de la tour sort une douce voix: « Ah! bel ami, Lancelot, je vous prie! » A ces accens, qu'il ouit tant de fois, Le preux suspend la fureur de ses armes, Regarde en haut, et voit Genièvre en larmes, Qui lui disait: Ah! vous-épargnerez Ce chevalier. Pour ses jours je réclame. Lancelot dit: Ne pleurez pas, madame: Il m'a vaincu, si vous le desirez. Et, la pitié renaissant dans son ame, Lui-même il a relevé Carados, Héros vaincu par un plus grand héros.

Des spectateurs, après cette victoire, Je peindrais mal les acclamations.
Non, disaient-ils, rien n'égale sa gloire, Et Lancelot est le meilleur des bons.
Genièvre au moins était justifiée;
Mais elle était toujours répudiée.

Artus séduit par d'horribles discours, En l'épargnant, la méconnaît toujours. Sans elle il part, insensible à ses larmes, Et méprisant sa prière et ses charmes. Où donc aller en ce malheur cruel? De Lancelot refusant le châtel. De Galléhault elle emprunta la terre. Elle s'y rend, sans toutefois pouvoir A Lancelot refuser de la voir. Il v vint peu d'abord, puis davantage. Bien qu'elle l'aime, elle demeure sage. Mais par malheur le maître du logis -Était épris d'une vive tendresse, Et par malheur encor, mes chers amis, Ce preux était bien avec sa maîtresse. Incessamment, d'auprès de Lancelot, D'un air réveur, Genièvre les contemple. A ces amans Adèle et Galléhault Donnaient un doux et dangereux exemple. Puis Galléhault protégeant son ami, Et contre Artus outré plus qu'à demi, Disait sans cesse à Genièvre la belle Qu'il s'étonnait que, digne de courroux, Un prince injuste, un infidèle époux, Vainquit encor l'amant le plus fidèle. De Galléhault les discours, le bonheur Frappaient Genièvre, et restaient dans son cœur; Et c'est ainsi qu'en tombant goutte à goutte

Sur le rocher l'eau se fraye une route.
Mais, refusant de s'en apercevoir,
Toujours Genièvre est fidèle au devoir.
Ce Lancelot, ailleurs plus intrépide,
Montre près d'elle une audace timide.
Elle résiste, et respecte d'Artus
Les nœuds sacrés qu'il ne respecte plus.

Un soir pourtant que dans ces jours antiques Du temps jadis ils lisaient les chroniques, Ils y trouvaient mainte histoire d'amours : On a beau faire, on en trouve toujours. Genièvre aimant ces récits véritables, Avait beaucoup à penser en lisant. Elle voyait des belles respectables Sacrifier leur scrupule impuissant A des amis moins braves, moins aimables Que celui-là qui l'écoute à présent. Le bel amant, incliné sur la reine, Suivait ses yeux, respirait son haleine. Et justement le trouverre ancien, Dans ses récits aimant trop à s'étendre, Contait, peignait le moment le plus tendre. Genièvre lit, mais ne lit plus si bien. Ils étaient seuls. Leurs bouches altérées Etaient bien près, et se sont rencontrées. En ce moment, qu'ils n'ont prévu jamais, H se répand sur leurs yeux un nuage.

Le livre tombe; et ces amans distraits Ne songent plus à lire, davantage.

Trois jours plus tard, Lancelot moins heureux Ne voyait pas l'amour combler ses vœux. Frappée un soir d'une atteinte soudaine. Même frappée à mort, la fausse reine, En regrettant ses jours bornés trop tôt, Avait au prince avoué son complot. Le Bertelac, à tout pouvant s'attendre, Avait jugé plus décent de se pendre, Et pour Genièvre Artus repris d'amour Lui demandait de hâter son retour. Elle revint, Lancelot avec elle. Elle eût voulu toujours être fidèle Au grand Artus pour elle radouci; Mais Lancelot a ses sermens aussi. De les tenir on ne peut se défendre. Serment d'amour doit être respecté. Dans le secret d'un entretien bien tendre Un doux sujet fut quelquefois traité; Et, Lancelot une fois écouté. Genièvre encor prit plaisir à l'entendre.

Ami Tristan, comme Yseult d'écoutait! Elle était douce et tendre par merveille. Si tendrement, si souvent on causait, Que du roi Marc le bruit frappa l'oreille. Autre neveu de Marc, messire Andret. Les épiant, remarqua l'ouverture Qu'à son regard offrait une serrure; Et le perfide, approchant pas à pas, Les vit tous deux à côté de la table D'un échiquier; mais ils n'y jouaient pas. Tout aussitôt d'un délit si coupable Au bon roi Marc il court donner avis. Venez, dit-il, roi trompé que vous êtes; On vous honnit jusqu'en votre logis. Tristan, Yseult sont de tendres amis : Venez donc voir leurs procédés honnêtes. A ce discours, qu'il n'entend que trop bien, Le prince époux a saisi son épée. Il accourait. Par l'avis de Brangien Déja du moins Yseult s'est échappée. Mais Tristan reste, et Marc vient furieux. Vassal, dit-il d'un ton injurieux, Tu m'as honni: tu mourras sans attendre. Il le frappait : mais Tristan, plein de tact, De son manteau (qu'il avait pu reprendre, A cc que dit le chroniqueur exact) Pare le coup qui devait le pourfendre. C'était trop peu. Saisissant lestement Certaine épée au lambris appendue, Il s'en escrime, et si légèrement Que Marc recule en criant qu'on le tue. On n'en croit rien : on accourt lentement.

14.

Marc de vingt coups est froissé cependant; Et, consterné d'une telle aventure, Tristan à Marc disait, tout en frappant: C'est à regret, mon oncle, je vous jure.

Enfin il part, et, joint, par ses amis, Dans la foret du Morois se retire. Il fait de là trembler tout le pays. Marc, à la fin, d'Andret suivant l'avis, Après huit jours par Brangien lui fait dire Ou'on lui rendra confiance, amitié, S'il reparait; que tout est oublié. Mais Brangien dit, de la part de la reine, Que des méchans il redoute la haine. Tristan revient, étant bien averti, Et sur ce point ayant pris son parti; Trop satisfait, au péril de sa vie, S'il peut encore être auprès de sa mie. Boire amoureux, quel n'est pas ton pouvoir! Les deux amans brûlent de se revoir. Ce fut alors que, par malice noire, Andret chercha, fit paraître à la cour Une pucelle avant un cor d'ivoire, Cor enchanté. Là ne pouvait pas boire Sans voir verser la liqueur à l'entour, Toute beauté qui, sujette à l'amour, Avait manqué pour l'hymen de mémoire. Ce cor fameux, dont l'Arioste, un jour,

L'embellissant, devait faire une coupe,
Chez le roi Marc, des dames de sa cour,
Comme on peut croire, alarma fort le groupe.
Yseult sui-tout sent un trop juste effroi.
Tous les maris, pour éprouver leurs femmes,
Sont convoqués. Marc s'écriait: « Mesdames,
En tous les temps vous avez, je le croi,
Eu du respect pour les règles étroites
Du saint hymen; buvez donc sans frayeur. »
Dans ce temps-là, les dames, par malheur,
En Cornouaille étaient très mal-adroites:
Toutes, sans plus, versèrent la liqueur.

Dieu de bonté, toi qui veux bien attendre Le repentir qui finit par nous prendre, Daigne toujours, modérant tes rigueurs, D'un sexe faible excuser les faiblesses: Si tu fais grace à nous autres pécheurs, Quelle indulgence est due aux pécheresses!

Tous les maris, dans cette extrémité,
Soit par amour, clémence, ou vanité,
Furent bien loin d'accepter le présage
Que leur offrait ce perfide breuvage.
« Ces faits, grand roi, sont loin d'être prouvés,
Lui dirent-ils; monseigneur, vous pouvez,
A votre gré, perdre ici votre femme;
Nous, dans ce cor, nous ne voyons qu'un tour

Qu'en son loisir quelque enchanteur infâme A machiné pour honnir votre cour. Chacun de nous croit sa femme fidèle, Et vous devez croire la vôtre telle, » Marc, qui d'Yseult et de ses blonds cheveux Au fond était toujours très amoureux, A ses barons, sans s'échauffer la bile, Marc répondit : « Messieurs, je ne veux pas Trop disputer en un semblable cas. Et plus que vous me montrer difficile. Nos femmes donc ont autant de vertu Qu'en aucun temps une femme en ait eu. Je tiens pour fausse et pour calomnieuse Du cor maudit l'épreuve injurieuse. » Il dit, et cache avec un art trompeur Les noirs soupçons qui veillent dans son cœur. Mais je crois bien que cette expérience Aux deux amans rendra de la prudence.

Rien ne saurait retenir un torrent Qui, furieux, et grossi par l'orage, Par les malheurs signale son passage, Renverse tout, et détruit en courant; Rien ne saurait retenir l'avalanche Qui trop souvent, dans un vallon étroit, Roule soudain, quand la neige qui penche Forme en tombant un rocher qui s'accroît, Et va briser le chène et la pervenche; Eh bien! armé de plus douces fureurs, Et sans ce bruit qu'on craint et qu'on abhorre, Le feu d'amour brûlant deux jeunes cœurs Est un torrent qu'on retient moins encore. A Cintagueil, on le vit mieux qu'ailleurs. Bien vainement, de trouble encor frappée, Palpite Yseult, au péril échappée. Pour ces amans, qu'embrase un tendre feu, Même péril renaît du même vœu. Par l'amour seul ils se laissent conduire. Certaine nuit que Marc était absent, Dans le jardin avec art se glissant, Tristan voulut chez Yseult s'introduire; Mais, par malheur, la lune, en ce moment, Fesait briller sa clarté peu propice Et peu discrète, au moins pour tout amant Qui, cette nuit, se trouvait de service. Le beau Tristan, de plaisir altéré, Sous les berceaux ayant long-temps erré, N'attendit pas que l'astre du silence Le voulût bien servir de son absence. Tandis qu'Andret l'observait à l'écart, Impatient, il monte sur un frêne; Et, d'un rameau qu'il incline avec art, Par la croisée il saute chez la reine. Mais, ô surprise! ô trouble! à peine il a Cueilli le bien que lui devait sa mie, Brangien accourt en lui disant: Voilà

Dans le jardin une troupe ennemie.
Hélas! il faut que vous sorticz par là.
C'est qu'ils sont vingt au moins. Yseult, en larmes,
Dit: Mon ami, Dieu! vous êtes sans armes!
— Y pensez-vous, Yseult! et quelle erreur!
Vingt ennemis n'ont rien qui m'épouvante.
J'ai mon épée; et puis votre faveur:
Avec cela j'en irais braver trente.
Il dit: de l'arbre avec art il descend.
Sur ces messieurs tout-à-coup s'élançant,
Il abat l'un, il perce le deuxième,
Il fait voler la tête du troisième,
Du haut en bas pourfend le quatrième,
Et fait si bien qu'Andret, en frémissant,
Peut tout au plus s'échapper, lui douzième.

Tristan, d'ailleurs le mortel le plus doux, Dans sa maison va cacher son courroux. De tout instruit, Marc ne dit nulle chose; Son enragé de neveu lui fait peur. Mais, près du lit où la reine repose, Le làche Andret tend un piége vengeur. Ce sont des faulx qu'il pose avec adresse. Tristan, le soir, par là se promenant, En est atteint; mais, lorsque sa maitresse Lui tend les bras, plein d'une douce ivresse, 'Auprès d'Yseult c'est là tout ce qu'il sent. Son sang coulait dans la toile rougie. Dieu! mon ami, mais vous êtes blessé, Lui dit Yseult. — Il est vrai, mon amie; Mais à cela je n'avais point pensé. La douce Yseult, pour soigner la blessure, Sur le parquet met ses jolis pieds nus, Et de la faulx éprouve aussi l'injure: Vulcain au moins ne blessait pas Vénus.

Les deux amans, sans bruit, se séparèrent, Devant le roi marchèrent de leur mieux; Mais, averti par Andret envieux, Il vit très bien le mal qu'ils lui cachèrent. Boitez-vous pas? leur disait-il. Enfin, Voulant qu'Yseult aille droit son chemin, Dans une tour Marc enferme la belle. Que de Tristan la surprise est cruelle! Il veut mourir de douleur et de faim. Pour adoucir sa peine trop profonde, Gouvernail perd, pendant plus de deux jours, Tous ses efforts, tous ses tendres discours. Non, Gouvernail, non: puisqu'Yseult la blonde, Disait Tristan, par moi doit tant souffrir, D'elle privé, je n'ai plus rien au monde; Et je n'aurais nul regret à mourir, Si j'eusse été'sis à la Table ronde. Je fus toujours exilé par le sort De cette Table, objet de mon envie. Ah! fais porter mon corps, après ma mort,

Où je n'ai pu m'asseoir pendant ma vie!

Par la douleur le voyant oppressé, Gouvernail tremble, et court au plus pressé. Il sort, revient, et dit : Bonne nouvelle! Parmi les gens qui gardent cette tour, J'en sais plusieurs qui plaignent votre amour; Vous entrerez ce soir chez votre belle. Tristan l'embrasse, et se lève, et sourit. Avec l'espoir il reprend l'appétit, Déjeune bien, consent à diner même, Et dès le soir court revoir ce qu'il aime. Les voilà seuls, ces amans satisfaits, Pavant l'amour avec les intérêts! Ces murs affreux, et ces créneaux antiques, Et des verroux les cris mélancoliques, Et ce mystère augmentant leurs desirs, Tout dans ce lieu conspire à leurs plaisirs. De leur prison, leur volupté s'enchante. Si par hasard sous un sombre taillis Vous vovez poindre une rose riante, Vous goutez mieux son touchant coloris, Et vous courez, plus vif et plus épris, Vous enivrer de sa grace odorante. Mais vous savez enfin vous éloigner : Loin de la rose on peut vous entraîner. Que les amans, hélas! sont téméraires! L'heureux Tristan, quand on vient l'avertire

A ses amis refuse de partir: Il a, dit-il, encore des affaires. Il le fallut laisser à ses amours. Dans le bonheur Tristan passa trois jours. Mais il devait payer son imprudence. De son audace Andret eut connaissance, Et fit si bien, ou plutôt fit si mal, Que dans la nuit une troupe ennemie Surprit enfin le chevalier loyal Qui reposait dans les bras de sa mie. Contre les gens qui le venaient saisir Le chevalier fit peu de résistance. Tristan était en habit de plaisir; Et ce n'est pas un habit de défense. Yseult pleurait. Far des juges gagnés Les deux amans à mort sont condamnés: Mais il est dit, dans cet arrêt barbare, Qu'ils périront dans un lieu différent. Quoi! s'écriait Yseult en soupirant; Quoi! pour la mort même l'on nous sépare!

L'instant fatal arrive. Mais, sitôt Qu'on a tiré Tristan de son cachot, Prompt à braver cent figures hagardes, Il a, du poing, assommé deux des gardes. Il en hérite, et, leurs glaives en main, Vers une église il se fraye un chemin. On l'y poursuit. Par un affreux carnage Du temple saint il a vengé l'outrage;
Mais, se voyant tout entouré de fer,
Il se fait jour encore avec l'épée,
Monte au sommet d'une tour escarpée
Qui dominait et la ville et la mer.
La mer brisait au bas, âpre et profonde.
Soudain Tristan, qu'on suit avec fureur,
Se recommande à Dieu son rédempteur,
A son amie, et se lance dans l'onde.
Il disparaît, et les gardes émus,
Vont au roi Marc annoncer qu'il n'est plus.

O vous, amis si chers à la tendresse De ce guerrier que votre bras délaisse, Que faisiez-vous en ces momens affreux? Vous remplissiez le premier de ses vœux, Et vous sauviez avant lui sa maitresse. Et Gouvernail et vingt amis rivaux Ont arraché la reine à ses bourreaux; Puis, sans retard, ils courent avec elle Où le danger de Tristan les appelle. Il n'est plus temps; tout le peuple effrayé Peint ses regrets pour le héros noyé; Et, de la tour, loin sur la mer profonde, On ne voit rien que le désert de l'onde. Rien! dites-vous; ó regards de l'amour, Vous portez loin! Dans l'excès de sa peine, Yseult en pleurs voit, du haut de la tour,

Je ne sais quoi parmi la mer lointaine.

Elle regarde; elle abjure son deuil:
C'est son amant sauvé sur un écueil.
Ainsi Tristan, ne perdant point courage,
Trouvait un port où l'on trouve un naufrage.
Heureusement les flots, alors amis,
Jouaient en paix avec un doux souris.
Montant bien vite une frêle chaloupe,
Incontinent, avec la noble troupe
Qui la protége, Yseult, sans balancer,
Va de l'écueil sauver celui qu'elle aime.
C'est lui! c'est elle! ah! quel bonheur suprême!
Entre ses bras Tristan peut la presser.
Yseult disait, dans son plaisir extrême:
Je croyais bien ne plus vous embrasser.

Les deux amans, après cette aventure,
Ont deviné qu'aux murs de Cintagueil
Ils recevront un fort mauvais accueil;
Et du Morois la forêt très obscure
Servit long-temps d'asile à leurs amours,
Qu'ils croyaient bien réunis pour toujours.
Tout leur était plaisir, même la peine.
Yseult disait, de son ton noble et doux:
Faime bien mieux être pauvre avec vous,
Errante encor, que sans vous être reine.
Marc, vainement de la vengeance épris,
Du beau Tristan a mis la vie à prix.

Proscrit, souffrant les maux de l'indigence, Tristan, le fils et l'héritier d'un roi, Bravait ces maux à l'égal de l'effroi; Et près d'Yseult chantait cette romance:

« Que me fait, si tu m'aimes bien, Qu'un tyran jaloux nous menace! Loin de toi, Tristan ne craint rien: L'amour double encor son audace. Oui, que l'on cherche à m'opposer Les efforts de toute une armée, Je crois pouvoir la renverser Devant Yseult la bien-aimée.

« Que me fait, si tu m'aimes bien, D'ètre sans palais et sans gardes! Je te vois : quel sort est le mien, Sur-tout lorsque tu me regardes! Sans courtisans, mais sans jaloux, Dans ces bois notre ame est charmée. Un lit de feuillage est si doux Auprès d'Yseult la bien-aimée!

« Que me fait, si tu m'aimes bien, Le laurier sanglant de la guerre! Que me fait tout autre lien, Que me fait la nature entière, Si je respire ton amour Dans ton haleine parfumée, Si je suis jusqu'au dernier jour Aimé d'Yseult la bien-aimée!»

Un mois ainsi s'écoula tout entier: Doux âge d'or, meilleur que le premier! Plus d'une fois, punissant la poursuite Des escadrons qui l'osaient provoquer, Tristan les sut, presque seul, mettre en fuite. On renonçait à l'aller attaquer. Mais, certain jour qu'une ardeur téméraire, Comme il chassait, l'a trop loin entraîné, Certain guerrier, dont il tua le père Dans un combat, le voit sur la bruyère, Lassé, dormant; et ce lâche adversaire L'atteint au bras d'un trait empoisonné. Tristan s'éveille, et sa vengeance est prête. Du scélérat joint, saisi, terrassé, Contre un sapin, il a brisé la tête. Mais retirant le trait qui l'a blessé, Du noir poison la redoutable trace Frappe ses yeux, étonne son audace. Oh! se dit-il, Yseult va me guérir. Il est vers elle empressé d'accourir. Dieu! Gouvernail, qu'un trouble affreux oppresse, Lui dit qu'on vient d'enlever sa maîtresse. Vous vous doutez de son saisissement. Il perd Yseult, ciel! et dans quel moment!

Pour ce héros quelle douleur cruelle! Il craint pour lui, mais plus encor pour elle. De le calmer cherchant quelque moyen, Gouvernail part, et, dans la nuit, amène De Cintagueil la fidèle Brangien. Tristan la voit; il lui crie: Et la reine? Ne craignez rien, dit Brangien, pour ses jours. Bien qu'irrité, Marc, qui l'aime toujours, La fait garder, mais doucement la prie De lui daigner octrover ses amours, Et je vous peux répondre de sa vie. Bien, dit Tristan: je mourrai satisfait. Brangien l'observe, et lui dit : En effet, De Gouvernail le récit est fidèle, Et votre plaie est ,.... peut-être, mortelle. Mais puisqu'Yseult, qui saurait la guérir, En ce moment ne peut vous secourir, Que Gouvernail, ce soir, vous accompagne Vers le pays de Petite-Bretagne. Houel, un roi de ces champs peu lointains, Dans son palais a pour fille accomplie Une autre Yseult, qu'on nomme aux blanches mains, Et qui dans l'art de domter les venins Egale presque Yseult de vous chérie : Courez chercher son secours protecteur. Oui, cette Yseult encor, je le parie, Par son savoir peut vous sauver la vie. Le nom d'Yseult doit vous porter bonheur.

Le beau Tristan, que flatte ce langage,
A de Brangien accepté le présage.
Gouvernail, prompt autant que le danger,
Court retenir un navire léger
Qui sans retard s'approche du rivage.
Tristan s'embarque, et, par un temps serein,
S'en va chercher la santé vers la France.
La mort cruelle habite dans son sein;
Mais sur son front vit encor l'espérance.
Quitter sitôt l'objet qui l'a charmé,
Il ne le peut, il ne le veut pas même.
Il faut mourir quand on n'est plus aimé;
Mais le ciel doit la vie à ceux qu'on aime.

FIN DU CHANT HUITIÈME.

# LA TABLE RONDE.

### CHANT NEUVIÈME.

Mariage de Tristan. Le val sans retour. Rencontre imprévue. Disparition plus imprévue encore.

 ${
m J}$ 'Aime beaucoup qu'une jeune beauté Sache créer une toile vivante; J'aime beaucoup qu'avec légèreté Sa main anime une harpe élégante; J'aime beaucoup un air très bien chanté; J'aime beaucoup une danse brillante: Mais, des beaux-arts en respectant les droits, J'aime encor mieux des belles d'autrefois L'instruction vraiment compatissante. On instruisait, aux jours des chevaliers, Tous ces messieurs à protéger les femmes; Mais, en retour, demoiselles et dames Possédaient l'art de sauver les guerriers: Elles soignaient leurs illustres blessures, Et des combats réparaient les injures. Les Machaons, vantés depuis, avant, Ne valaient pas, malgré leurs soins fidèles,

Ne valent pas, malgré leur art savant, L'art et les soins et la pitié des belles; Et je suis sûr qu'on guérissait souvent Du seul plaisir d'être soigné par elles.

Tristan allait céder au noir poison, Quand il parut chez Houel, roi bon homme. A ce monarque il ne dit pas son nom: Il s'est montré; c'est mieux que s'il se nomme. Son air, son ton, son péril décidé, Tout garantit le secours qu'il demande. Quand à sa fille Houel le recommande, Déja près d'elle il est recommandé. Cette autre Yseult, belle, aimable, innocente, Voulant sauver celui qu'on lui présente, Avec plaisir, de ses charmantes mains, De la blessure exprime les venins, Et sur Tristan reposant sa pensée, En le voulant guérir, en est blessée. Le chevalier, bien mieux de jour en jour, L'aimerait trop sans un premier amour; Mais, se plaisant à la voir, à l'entendre, Pour elle il sent l'intérêt le plus tendre. Après deux mois il guérissait enfin, Lorsque d'Houel un très mauvais voisin, Plein d'une audace à ce prince fatale, L'attaque un jour et le bat, et soudain Vient l'assaillir jusqu'en sa capitale.

Le fils d'Houel, le jeune Kéhédin Étant blessé, les soldats, sans courage, Le pauvre Houel le perdait tout-à-fait, Lorsque Tristan, acquittant son bienfait, Sort presque seul, fait un affreux carnage Des ennemis que l'espoir enivrait. Il les poursuit, et leur chef, noble et brave, Franchit bientôt les murs qu'il assiégeait, Captif du roi qu'il croyait son esclave. Houel, ému d'un service si grand, Pour s'acquitter ne savait comment faire; Lors Kéhédin, non moins reconnaissant, D'un bon moyen crut instruire son père. Ce chevalier, ce généreux vainqueur, Est, lui dit-il, amoureux de ma sœur: Pendant le jour et pendant la nuit même Il parle seul, plein d'une ardeur extrême. Yseult! dit-il, Yseult! o doux trésor! Yscult, Yscult, répète-t-il encor. D'après cela, connaissant la vaillance, Et même instruit de la haute naissance De ce héros, le croyant plein d'amour Pour cette Yseult, honneur de sa famille, Par qui Tristan est vanté chaque jour, Un beau matin, devant toute sa cour, Le bon Houel offre à Tristan sa fille.

Depuis long-temps, de l'éclat indiscret

Qu'il avait fait auprès d'Yseult la blonde, Tristan sentait un repentir secret. Un tel éclat peut-être déplaisait Aux chevaliers sis à la Table ronde. Tristan avait, par maint ardent transport, Troublé l'honneur et les jours de sa dame : Souvent aussi d'un assez vif remord Son oncle Marc venait frapper son ame: A le bien prendre, un mari n'a pas tort Quand pour lui seul il veut garder sa femme. A ces motifs pensant tout à la fois, De tant de maux pour détruire la cause, Le chevalier, quelques momens sans voix, Accepte enfin le bien qu'on lui propose. Des jours passés étouffant le regret, Il admirait d'Yseult aux mains charmantes Le port, les traits, les graces avenantes, Et crut l'aimer, tant il le desirait.

Brillant et pur, sous un heureux présage, De l'hyménée enfin le jour a lui. Ce jour, Houel, qui vivait en veuvage, Sans nuls témoins prend sa fille avec lui. Sur d'autres points sa fille assez savante, En fait d'hymen était fort ignorante. Le sage Houel, qui de rien ne l'instruit, Dit seulement: Dans ce nœud qui m'enchante, Douce le jour, sois douce aussi la nuit. Aime Tristan: peut-être ses manières
Te paraîtront brusques et singulières.
Songe qu'un saint a dit ces mots sensés:
« A vos maris, femmes, obéissez. »
La simple Yseult répondit: Mon cher père,
A mon époux en tout je veux complaire.
Tous deux vont joindre et Tristan et la cour:
Banquet pompeux, fête bien disposée.
Mais on s'évade avec la fin du jour;
Le héros trouve au lit son épousée.

Le luminaire était clair et brillant. Tristan observe air doux, ceil attrayant, Mille beautés qui ne font que d'éclore, Et dans la nuit il croit voir une aurore. Yseult lui plait. Tristan l'embrasse; mais Comme son cœur formait d'autres projets, De l'autre Y seult le souvenir funeste l'ient lui ravir la volonté du reste. Glace soudain, dans son trouble il croit voir La blonde Y seult, de son cœur non bannie, Qui lui defend qu'à l'Y seult de ce soir Il fasse rien qui tourne à félonie. Il obéit. O censeurs rigoureux. Souvenez-vous de son boire amoureux. En sa naïve et touchante innocence, La joune épouse ignore cette offense; Et, lui donnant un baiser chaste et doux,

### 174 LA TABLE RONDE.

S'endort contente aux bras de son époux.
Le lendemain, dames et demoiselles,
De cette nuit qui les intéressait,
Viennent tout bas demander des nouvelles.
Tristan, modeste, et, pour raison, discret,
De son bonheur garda bien le secret.
Yseult aussi, décente autant que sage,
Ne savait rien, n'en dit pas davantage;
Et seulement, quand Houel, sur son sort
Interrogea cette fille si chère,
Monsieur Tristan, dit-elle, m'aime fort;
Pour lui je sens une amitié sincère.
Mais vous m'aviez sur lui fait peur à tort:
Mon époux est très poli, mon cher père.

Tristan, six mois, fut tout aussi poli.
Et cependant on vante sa tendresse,
Et Gouvernail, qu'il n'a pas averti,
Croit que la femme a vaincu la maîtresse.
Aussi quels soins, quels égards redoublés,
Pour son épouse étaient accumulés!
Il n'était rien qu'il ne fît pour lui plaire;
Et ne pouvant, par un destin jaloux,
Lui témoigner des tendresses d'époux,
Il lui vouait une amitié de frère.

Mais de Tristan, Yseult la blonde enfin Sut l'hyménée et le nouveau destin; D'un air moqueur et d'une voix cruelle,
Marc à sa femme en apprit la nouvelle.
Yseult a peine à cacher ses douleurs;
Mais, seule enfin avec Brangien fidèle,
La pauvre Yseult laisse éclater ses pleurs.
Il se peut bien! Tristan, Tristan, dit-elle,
Avez-vous eu le cœur de me trahir,
Moi qui dans vous voyais mon bien suprême,
Et vous aimais beaucoup plus que moi-même s'
S'il est ainsi, je n'ai plus qu'à mourir;
Et j'ai l'espoir qu'avant qu'un mois se passe
Monseigneur Dieu me fera cette grace.

En attendant, en son premier transport, Yscult écrit à Genièvre, la reine, Que dès long-temps elle connaissait fort, Pour lui conter son malheur et sa peine. Du heau Tristan Genièvre prit très mal Le procédé de fort mauvais exemple. A Lancelot, sur ce trait déloyal, Genièvre fit un sermon assez ample. Lancelot dit: Je ne saurais nier Que ce trait là me parât singulier ; Mais de Tristan, dans toute circonstance, La loyauté; j'ai moi-même aujourd'hui Tant de raisons de me louer de lui, ' Qu'à prononcer, franchement, je balance ;

Sans l'avoir vu, je suis, à le blâmer Moins disposé mille fois qu'à l'aimer. Quelque raison que l'on n'a pu connaître Au premièr jour l'excusera peut-être. Son noble père, absent depuis six mois, Et dont ici l'amitié s'inquiète, Méliadus pourrait fort bien, je crois, Nous expliquer cette cause secrète. Quoi qu'il en soit, d'Yseult l'amant chéri Ne sera point en amour mon modèle. Je ne sais pas si je suis plus hardi; Mais je suis súr d'être bien plus fidèle.

Méliadus, quoique déja vieilli, Bravant le temps qui l'avait affaibli, Était toujours un preux plein de mérite. O mes amis! que je vous félicite, Et quel bonheur pour vous que le hasard N'ait pas de moi fait un maudit bavard! Méliadus, sur la terre française Errait sans cesse et par monts et par vaux. Ainsi que lui couraient trente héros. J'allége un peu leur mérite qui pèse. Tous ces guerriers, bien reliés en veau, L'un portant l'autre, ont un in-folio, Et je leur donne entre eux tous un in-seize. Ce plan me doit dispenser des longueurs. Que de géans, de combats, de blessures,

De grands exploits, de belles aventures Dont je fais grace à mes amis lecteurs! Méliadus cependant en eut une Que je veux dire, et qui n'est pas commune. De tous côtés ce prince avant en vain, Selon le vœu d'Artus, cherché Merlin, Vit en Bretagne, et non pas dans la grande, Dans la forêt dite Brocéliande, Certain poteau qui, retenant les pas, Au voyageur disait: Ne passez pas. - Ne passez pas! Son écuyer fidèle, Interrogé sans retard sur ce point, Dit: Voyez-vous ce vallon? on l'appelle Val sans retour: car on n'en revient point. Détournons-nous ; cette route est mortelle. Me détourner! répond Méliadus; Plutot mourir! Toi, je l'ordonne, reste; Reste en ce lieu. Si je ne reviens plus, Cours à mon fils dire mon sort funeste. Du Léonais qu'il devienne le roi. Déja sa gloire a flatté ma tendresse; Déja fameux, qu'il le soit plus que moi, Et que mon nom sous le sien disparaisse!

Il dit, le quitte, entre dans le vallon Sans rien y voir qu'une fumée épaisse. Il la franchit, de l'ardeur du renom, Tout vieux qu'il est, ayant l'ame enflammée, Et voit, après un chemin assez long, Qu'il est suivi par un mur de fumée Oui lui venait donner sur le talon. Comptant pour rien cet étrange nuage, Il cheminait, quand un affreux dragon Marche vers lui, suivi par un second. Méliadus, déployant son courage, Vers eux accourt. Si le combat fut long, Il fut heureux. Les deux dragons en fuite, De leur vainqueur éludaient là poursuite, Quand celui-ci, qui les cherchait en vain, Devant ses pas voit un nouveau chemin, Sans en pouvoir changer à gauche, à droite: C'était un lac profond, sinistre, affreux, Qui, pour passage, aux pieds aventureux Ne présentait rien qu'une planche étroite; Elle était longue, et, de l'autre côté, Deux fiers géans gardaient l'extrémité. Quelle que soit cette difficulté, Sans hésiter Méliadus l'aborde. Ce roi vaillant s'avance, encor dispos. Sur cette planche avouons qu'un héros Avait un peu l'air d'un danseur de corde. Les deux géans l'attendaient cependant. Méliadus, d'une ardeur sans seconde, A l'un d'entre eux détache un lourd fendant Digne d'un preux sis à la Table ronde; Mais, hâtant trop son coup très imprudent,

Il l'a manqué, glisse, et tombe sous l'onde.
Faut-il le dire? hélas! avec des crocs
On retira ce prince, ce héros.
La connaissance à peine est revenue
Au pauvre roi gisant sur le gazon,
Que sur sa tête une double massue
Par les géans est encor suspendue.
Il faut te rendre, ou tu meurs, lui dit-on.
Méliadus, qu'aucun péril n'alarme,
Veut résister encor. Du premier coup
On l'étourdit, et puis on le désarme;
Et puis après, sans consulter son goût,
On le conduit en un jardin immense
Où ce héros, qui s'étonne beaucoup,
A rencontré des gens de connaissance.

Son écuyer, quand il l'eut attendu
Deux jours durant, le croyant bien perdu,
De toutes parts alla crier vengeance:
Mais cent guerriers tour-à-tour survenus,
Et dans ce val tour-à-tour disparus,
Aux plus hardis donnaient de la prudence.
Lancelot seul, cherchant Méliadus,
Ose braver le val sans espérance.
Tristan naguère, en de brillans combats,
De Lancelot reconquit les états:
Lancelot veut, ou du moins il espère
Rendre à Tristan Méliadus son père.

Il est parti. Le voyez-vous venir, Et s'avancer vers l'enceinte fatale? Genièvre en vain l'a voulu retenir; Alcide fut retenu par Omphale: L'inscription célèbre en ces forêts Disait toujours aux héros indiscrets : Ne passez pas. Lancelot, pour la lire, S'est approché, puis il se prend à dire: Ne passez pas! cela n'est point français. Il a franchi l'enceinte redoutable, Voit les dragons, les abat sur le sable; Puis, sur la planche offerte à son regard Avant couru d'un pas agile et libre, Sur un géant percé de part en part, En arrivant, il prend son équilibre. L'autre géant, aussitôt survenu, Veut le frapper; mais il est prévenu. Ayant occis ces monstres redoutables, Lancelot marche, et voit sur son chemin Une forêt, aux arbres innombrables. Il y pénètre ... è prodige soudain! A son approche agitant son feuillage, Sans loyauté, chaque chêne voisin S'est rapproché pour le prendre au passage. D'un tel péril il peut être alarmé: Car la valeur ici n'a nul mérite. Derrière lui le chemin est fermé. Que faire? aller devant lui, mais bien vite.

Tantôt tout droit, tantôt par un détour, A droite, à gauche, il saute tour-à-tour, Pour échapper aux arbres qu'il redoute. Malgré ces soins, ce valeureux guerrier Était perdu, sans un gros marronier Qui s'était mis trop lentement en route. Voilà pourtant qu'il aperçoit la fin De la forêt singulière et funeste: Courant plus vite, il la franchit enfin, Presque saisi par un frêne assez leste Qui le voulait presser contre un sapin.

De ce péril délivré, non sans joie, Lancelot voit un très beau pavillon Dont, tout en feu, le superbe perron Ne laisse aux pas rien qu'une étroite voie. Mais c'est trop peu qu'en cette occasion Sans se brûler sur cette ligne on passe : Trois fiers géans, au haut de ce perron, De leur massue élèvent la menace. Croit-on pouvoir effrayer Lancelot? Il a tenté ce périlleux assaut. Son bouclier, dont il couvre sa tête, Semble des coups attendre la tempête: Mais, au moment où tous trois sont portés, Lancelot sait, par un pas en arrière, Tromper l'espoir des géans irrités. Chaque massue a porté sur la pierre.

Sans leur laisser le temps de la lever, Le chevalier, de sa terrible lame, Pourfend l'un d'eux, jette l'autre en la flamme, Et le troisième est prompt à s'esquiver. Le chevalier, plein d'une ardeur extrême, L'a poursuivi dans le pavillon même. Là que voit-il? Ciel! de ses yeux émus Il reconnaît Morgain, la sœur d'Artus, Oui de Merlin fut l'élève chérie, Et de son art apprenant les vertus, Avec succès cultivait la magie. Morgain, de plus, était assez jolie. Lors elle dit de sa plus douce voix: « Beau chevalier, c'est moi qui vous en pric, Arrêtez-vous; c'est bien assez d'exploits. Brillant vainqueur, calmez votre furie. » Guerrier souvent rempli de courtoisie, Notre héros en eut peu cette fois. La fée, en vain, pour rester triomphante, De mille attraits se faisant un appui Offre à ses yeux une taille élégante, D'un joli pied la promesse riante, Un sein charmant qui bat.... et bat pour lui ; Par-tout des lis embellis par des roses. Plus d'un vainqueur, sensible à de tels soins, Eût accepté toutes ces belles choses, Et i'en connais que l'on arrête à moins; Mais, à ses yœux youlant bien se soumettre,

Genièvre enfin l'a payé de retour, Et, de plaisirs l'enivrant chaque jour, Lui donne plus qu'on ne peut lui promettre. Puis la magie épouvante l'amour; Et même encor, de nos jours, les sorcières Fort rarement trouvent des téméraires. Quoique Morgain fût bien assurément, Le chevalier a bravé tous ses charmes ; Sans s'arrêter il poursuit le géant, Auguel bientôt viennent joindre leurs armes Cinq des plus fiers. A ce choc effrayant La fée ajoute un tremblement de terre, Et les éclats d'un horrible tonnerre. Lancelot, sûr de son épée au moins, A s'en servir met si bien tous ses soins, Que cinq géans sur la terre mouvante Sont abattus par sa main triomphante. Or le dernier espérait l'immoler, Et sait du moins le faire chanceler; Mais Lancelot, punissant son audace, D'un coup terrible a pénétré son sein; Et le géant s'est écroulé soudain, Comme un ministre au jour de sa disgrace.

Incontinent son œil, qui cherche en vain Le pavillon et le mur de fumée, Voit, à la place, affranchis par sa main, Cent chevaliers, de qui l'ame est charmée;

## CHANT NEUVIÈME.

184

Et Palamède, et Mordree si hautain, Méliadus, messire Lac, Yvain: Mais ce n'est pas ce qui sait mieux lui plaire. Il reconnaît avec un doux transport Ses deux cousins Lyonnel et Boort, Qui, comme lui, dépouillés de leur terre, L'étaient venus chercher en Angleterre. Il les embrasse, et leur disait : Claudas, Grace à Tristan, a rendu nos états, Quand tout-à-coup, au milieu d'une nue Qui s'épaissit parmi les assistans. Ce fier vainqueur disparaît à la vue Des chevaliers et de ses deux parens. Tel, bien plus tard, déployant son génie, Du fier Walstein flétrissant les exploits, Gustave-Adolphe, aux champs de Germanie, Trouva la gloire et la mort à la fois. Mais cependant, en cette circonstance, N'abjurons point si vîte l'espérance. Après un choc dont s'honorait son bras, On vit ainsi Gustave disparaître, Et le malheur est qu'il n'en revint pas; Mais Lancelot en reviendra peut-être.

FIN DU CHANT NEUVIÈME.

# LA TABLE RONDE.

# CHANT DIXIÈME.

Perceval le Gallois. La belle sérieuse. Le voisin. Gauvain reparaît.

 $V_{
m ors}$  qui suivez le fil de mes discours, Ne crovez pas qu'impunément toujours On poursuivit les belles aventures. Ah! des combats, en ces terribles jours, Peu de héros ignoraient les injures. Ces chevaliers, que la terre admira, Offraient vraiment un peu de différence Avec ces preux de drame et d'opéra Qui sans danger signalent lour vaillance, Et que l'on voit tomber, mourir exprès, l'our se porter bien mieux l'instant d'après. Souvent les miens, nonobstant leur rondache, Avaient, gardaient coup d'épée ou de hache. En s'illustrant, beaucoup dans les combats Laissaient la vie, et beaucoup plus, les bras. La Table ronde, en ces jours homicides, Devait très bien, au moment du repas,

Représenter l'hôtel des invalides. On payait cher le rang de chevalier, Et je pourrais sur ce noble métier.... Mais, chut! je fais de la chevalerie: Ne faisons pas de la philosophie.

En ce temps-là, des chevaliers vaillan Et célébrés dans le pays de Galles, Néowiston et deux de ses enfans, Avaient péri dans des luttes fatales. Un seul restait; et la veuve, du moins, A le garder employait tous ses soins. Toujours livrée à de tendres alarmes, Elle éloignait le jeune Perceval De la pensée et du péril des armes. Dans un château bâti tant bien que mal, Le jouvencel, sans projet et sans terme, Coulait ses jours, visitait maint vassal, Ne combattant que le faible animal Que cache un gîte ou qu'un terrier renferme, Et n'avait onc su monter de cheval Qu'un de ceux-là qui servaient à la ferme. En le voyant ignorer les combats, Sa mère était s'applaudissant tout bas; Mais rarement les destins tutélaires Ont secondé l'espérance des mères. Dans la forêt, un jour que Perceval Avait été dresser une pipée,

Voilà soudain que sa vue est frappée Par un spectacle à ses yeux sans égal. Trois chevaliers, aux armures brillantes, Venaient, montés sur de beaux destriers Dignes en tout de leurs maîtres guerriers. En admirant les graces imposantes Des inconnus, Perceval enchanté, Au-devant d'eux sans façon s'est porté: Puis il leur fait cent questions diverses. Eux, souriant à sa simplicité, Ont au jeune homme à l'envi raconté De leur état les droits, la majesté, Et les succès, et même les traverses. En le voyant ferme dans son maintien, Content de tout, ne s'effraver de rien, L'un d'eux lui dit cette ballade antique Qui double encor son ardeur héroïque :

rajeunic.

« Vous qui voulez l'ordre de chevalier, Il vous convient mener nouvelle vie, Dévotement en oraison veiller, Fuir tous péchés, et sur-tout félonie. Garder l'église, être grand justicier, Au pauvre peuple être courtois et tendre, Sauver la veuve, et l'orphelin défendre; Ainsi se doit gouverner chevalier. "Il doit par-tout poursuivre avec ardeur Dangers brillans, faits de chevalerie; "Guerrier loyal, être grand voyageur, Usuivre tournois, et jouter pour sa mic; Bien et souvent des présens octroyer, Et donner tout, si le cas le réclame, Hors le secret et l'amour de sa dame: Ainsi se doit gouverner chevalier.

« Incessamment amassant des soldats, Un conquérant dévore ses armées : Un chevalier, armé de son seul bras, Va rassurer les nations charmées. Il est pour lui toujours temps de veiller Pour réprimer le traître ou le barbare : S'il voit des torts, d'abord il les répare : Ainsi se doit gouverner chevalier. »

Le jouvenceau, charmé de leur langage, Sent dans son cœur s'éveiller le courage. Il leur rend grace; il les quitte, et, courant, En arrivant chez sa mère, il s'écrie: Adieu le soc! adieu la bergerie! Je veux l'état de chevalier errant.

La pauvre mère, interdite et tremblante, A Perceval vainement représente Tous les périls qu'il s'apprête à courir. N'écoutant rien qu'une ardeur téméraire, Comme son père il prétend donc mourir! Il prétend donc abandonner sa mère! Je reviendrai souvent entre vos bras, Dit Perceval. Quelle crainte frivole! Je vous réponds qu'on ne me tuera pas, Et vous en donne en ce jour ma parole. Un autre cût ri: la mère ne rit pas. Voyant son fils, amoureux des combats, Chanter toujours la ballade héroïque, Elle se flatte encor de l'arréter, De le guérir, par ce récit antique Qu'elle eut grand'peine à lui faire écouter:

« Erec, beau chevalier, encor plus intrépide, Long-temps dans les combats avait semé l'effroi. Un jour il fut vaincu, mais par la jeune Enide: Il lui soumit son cœur, il lui donna sa foi.

« Dès-lors, dans son château menant heureuse vie, Et du nœud de l'hymen chérissant les douceurs, Le héros, enchanté des attraits de sa mie, En trouvait beaucoup moins aux combats destructeurs.

« De nouveaux chevaliers goûtaient peu son systême. Plus d'un ami d'Erec l'abandonnait, confus. Erec en souriait, quand Enide elle-même Se plaignit, en pleurant, qu'on ne le vantait plus. « — Oni, la guerre à vos yeux a perdu tous ses charmes :
 On va m'en accuser ; je le crains, je le voi.
 Erec enfin répond : « Qu'on prépare mes armes ;
 Demain je pars, madame, et vous mène avec moi.

« On part au point du jour. Enide dans son aine Renferme sa surprise et son naissant-effroi : Les époux auprès d'eux n'ont écuyer ni dame. Enide suit Erec sur un grand palefroi.

« Errant dans les détours d'une forêt sauvage, On court, on dine mal, et l'on ne soupe pas. Pour la première fois, sur un lit de feuillage Enide a reposé ses membres délicats.

« Bien qu'un peu singulier, cela semblait lui plaire; Mais, quand deux jours, trois jours, il faut recommences Enide sent déja, dans cette vie austère, De ses goûts belliqueux le charme s'effacer.

« Erec ne le voit pas. Il court aux aventures, Attaque des géans qui songeaient à dormir. Pour prix de dix exploits, il reçoit dix blessures Qu'Enide peut soigner, mais ne peut pas guérir.

« Elle voudrait d'Erec modérer le courage; Mais ce vrai chevalier, affrontant le trépas, Erre, malgré la neige et les vents et l'orage; Et la tremblante Enide est toujours sur ses pas. « Aux noirs regrets qu'Enide en son ame recèle , Vient se joindre bientôt une juste douleur. Un jour, dans une source, elle se voit moins belle. Dites: pour quelle femme est-ce un petit malheur?

« Mais de plus grands, hélas! tous les jours la menacent. Ce terrible lion qu'elle sut déchaîner, Ce héros triomphant, dont les forces se lassent, Loin des combats sanglans rien ne peut l'entraîner.

« Un jour que l'ouragan redoublait ses injures, Ce guerrier sans pareil, dont la gloire éblouit, Cède au froid, à la faim, et sur-tout aux blessures. Près d'Enide éperdue Erec s'évanouit.

« Que faire en un désert! quelle cruelle attente...! Il ouvre enfin les yeux. J'ai montré ma valeur, Dit-il; j'ose penser que vous êtes contente? Enide à cet accent jette un cri de douleur.

« Adieu, ma chère Enide. Erec, qui vous pardonne, Regrette en vous l'objet qui l'avait su charmer.... » Elle reçoit Erec que la force abandonne, Et ne sent plus ce cœur qui battit pour l'aimer.

« Près de ce corps glacé la malheureuse Enide Arrache ses cheveux, et déja sur son sein, Pour suivre son époux, lève un fer homitide, Quand un nouveau géant vient ai rêter sa main.

« Le géant était vif: le voilà qui s'enflamme. Bravant les pleurs d'Enide, et même son courroux, Il mande un aumônier, veut la prendre pour femme Devant le corps glacé de son vaillant époux.

« Comme elle rejetait cette chaîne nouvelle, Il s'emporte, il s'égare, il ose l'outrager : O prodige! à la voix d'Enide qui l'appelle, Erec, ouvrant les yeux, renaît pour la venger.

« Il se lève soudain comme un pâle fantôme. Il court sur le géant étonné de frémir, Et l'envoie à l'instant dans le sombre royaume D'où l'on ne pensait pas qu'Erec dût revenir.

« Le géant méritait une fin si terrible : Aussi pour le venger aucun n'est survenu. Le vainqueur, épuisé par cet effort pénible, Avait besoin de calme au séjour du vaincu.

« Pour son époux, Enide a signalé son zèle. Erec est mieux déja ; mais d'abord qu'il est bien, Ah! seigneur, retournons *à la maison*; dit-elle. Erec fut généreux ; il ne répondit rien. « Il remplit ce desir, coula des jours prospères Avec sa tenme, enfin rendue à la raison. On peut nouver la gloire aux terres étrangères; Mais la félicité réside à la maison. »

Ah! quelque jour j'y reviendrai, ma mèrc, Dit Perceval; mais servez mes projets. Oui, quelque jour je chérirai la paix, Quand je serai célèbre par la guerre. Las! elle voit tous les discours perdus, Et, se rendant à ses vœux téméraires, Lui dit: Va donc trouver le grand Artus; Sois chevalier aussi bien que tes pères. Elle lui donne alors mainte lecon Sur ses devoirs, sur-tout envers les femmes. Elle lui dit : Tout guerrier est félon S'il ne respecte et ne défend les dames. Si, par hasard doucement advenu, D'une pucelle on se voit bien reçu, Il est permis, mon fils, de lui surprendre Quelques baisers. Un noble jouvenceau Accepte même un ruban, un anneau; Mais, en honneur, c'est tout ce qu'il peut prendre.

De ces conseils bien muni, Perceval L'embrasse, et part sur un petit cheval Qui n'avait fait la guerre de sa vie, Et qui, je crois, n'en avait nulle envie. 194

L'adolescent, égaré dans les bois, Dort sans souper pour la première fois. Le lendemain, l'appétit le réveille. Il aperçoit un joli pavillon; Il s'en approche, il entre sans façon, Et voit, couchée, une jeune merveille. Il croit vraiment voir un ange des cieux. Elle était seule ; elle en était bien mieux. Le doux sommeil avait clos sa paupière. Avec grand bruit osant la réveiller, Belle, dit-il, je viens vous saluer. Pour obéir à ce qu'a dit ma mère. Un chevalier plus sage ou plus galant L'aurait du moins réveillée autrement. Très justement surprise, la pucelle Ouvre ses yeux, qu'une vive frayeur Ne rendait pas moins charmans. Ah! dit-elle, Sauve-toi vîte, ou monsieur monseigneur, S'il revenait, te chercherait querelle. Perceval dit: Pourquoi tant me presser? Je partirai, si cela peut vous plaire: Oui, mais avant je veux vous embrasser, Pour obéir à ce qu'a dit ma mère. La belle en vain lui dit de n'en rien faire: Il veut user de ses prétendus droits. Il était beau, bien qu'il ne fût courtois; Et, nonobstant et menace et prière, L'adolescent remplit plus de vingt fois

#### CHANT DIXIEME.

L'intention de madame sa mère.

Dans le débat, je ne sais pas comment Notre pucelle, en voulant se défendre, Perd son anneau. Perceval le prenant Lui dit: Voilà qui peut encor se prendre. Se fâchant peu, sur lui d'après cela Notre pucelle avait quelque espérance. Lorsque je dis pucelle, ce nom-là Ne tirait pas alors à conséquence. Mais au moment où, malgré sa vertu, Cette beauté, très-facile à soumettre, Goutait beaucoup son amant inpromptu, Et paraissait vouloir tout lui permettre, Perceval dit: Je suis vraiment confus, Et crains d'avoir été trop téméraire. Rassurcz-vous: ne ferai rien de plus, Pour obćir à ce qu'a dit ma mère.

Ge fut alors que la belle gémit.
Sans l'écouter, voyant la table prête,
Notre Gallois, de fort bon appétit,
D'un déjeuner prend une part honnête.
Puis il s'éloigne, et, sans s'arrêter plus,
Suit le chemin qui conduit vers Artus.
De Carduel, où se trouvait ce prince,
Il approchait, quand un grand chevalier,
A l'écu noir, au superbe coursier,

Considérant son costume très mince, D'un air altier haussa soudain la voix: Quel est ton but? Où vas-tu, villageois? Je vais, répond Perceval sans alarmes, Devers Artus, le plus noble des rois, Lui demander de m'accorder tes armes. Elles sont fort de mon goût. - En ce cas, Demande-lui, par le même message, Mais de ma part, son sceptre et ses états, Qu'il doit de moi tenir en vasselage. Soit, répondit Perceval; mais aussi Tu voudras bien un peu m'attendre ici. - Oui, je t'attends : pars, et bientôt m'annonce Ou'Artus de moi se reconnaît vassal. Je te promets, répondit Perceval, De t'apporter bientôt notre réponse.

Lors il s'en va sur son petit coursier
A Carduel. Artus était à table.
Lui, sans vouloir quitter son destrier,
Se fait montrer ce prince respectable.
Il s'en approche, et du noir chevalier
Lui dit l'audace et le défi coupable.
Mais, reprend-il, je m'en vais le punir;
Et pour cela, grand Artus, je vous prie,
Accordez-moi, sans trop me retenir,
L'ordre sacré de la chevalerie:
Car j'ai promis de bientôt revenir.

D'un tel discours le monarque s'étonne, Et ne dit mot; mais Queux, bien plus bavard, Dit en riant: Tu nous la gardes bonne. C'est bien à toi que d'abord on départ Un tel honneur. Voyons, sais-tu combattre? Sais-tu lutter? Peu, répond Perceval; Mais je crois bien que je saurai te battre. - Me battre, toi! - Mais à pied, à cheval, A ton vouloir. Le joufflu sénéchal Pour s'expliquer ne trouve pas de terme. Me défier! ce pâtre, ce vassal, Tout récemment arrivé de sa ferme! L'autre répond : Vous me le faites voir ; Un peu trop haut j'ai porté mon espoir. Oui, j'ai trop tôt témoigné mon envie De prendre rang dans la chevalerie; Il faut, avant, mériter cet honneur. Mais j'ose en vous entrevoir un seigneur Qui va m'aider à cela, je parie. Dans ce combat vous dérogerez peu. D'un roi, dit-on, je suis propre neveu; Mais de ce point guère ne me soucie. Le sénéchal, qu'on voyait hésiter, Ne savait pas s'il devait accepter; Mais Artus même est forcé de conclure Qu'on doit le choc, quand on a fait l'injurc. Dépéchons-nous, dit le pâtre: on m'attend. Tout aussitot Queux se met en défense.

Il espérait un succès éclatant
Contre un rival privé d'expérience;
Mais il se vit détromper à l'instant:
Car Percevol, du premier coup de lance,
A douze pas l'envoya palpitant.
Au sénéchal, le vainqueur, qui s'élance,
Dit: Vous voilà, messire, en ma puissance.
Je vous pourrais tuer; mais je n'y pense,
Et sculement vous serez l'écuyer
De Perceval, qui n'est pas chevalier.

A cet arrêt d'une justice heureuse, Voilà qu'on rit d'une commune voix. Une pucelle, au très joli minois, Ou'on appelait la belle sérieuse, Sourit alors pour la première fois. Queux, s'irritant, à la frapper s'apprête; Mais Ferceval le rappelle et l'arrête. Marchons, dit-il, écuyer. Perceval De Queux vaincu prend le brillant cheval, Et, lui cédant sa chétive monture, Du guerrier noir va chercher l'aventure. Tout Carduel en riant regardait Le sénéchal de fort triste figure, Oui cheminait sur un petit bidet. Le guerrier noir voit à la fin paraître Et s'avancer l'écuyer et le maître. Or Perceval, d'abord qu'on l'entendit,

D'un ton altier lui fit cette requête: Çà, donnez-moi vos armes; je l'ai dit: Et, vous, craignez que je ne le répète.

Le guerrier noir d'un grand coup l'étourdit; Mais Perceval, qu'on n'étourdissait guère, Reprend bientôt ses sens et sa colère, Et fait si bien que sans autre retard Son ennemi, percé de part en part, Est tombé mort. Stupéfait, en silence, Queux admirait un si beau coup de lance, Quand Perceval dit: Monsieur l'écuyer, Je ne veux pas que votre main se rouille; Apportez-moi ces armes, ce cimier, Et du défunt ceignez-moi la dépouille. Il faut céder; et Queux, de Perceval Tout de son mieux dirige la toilette. Quel métier, ciel! et pour un sénéchal! Elle n'était encor qu'à demi faite, Quand des guerriers envoyés par Artus Sont en ce lieu, par malheur, survenus. On voit de Queux la mission fâcheuse, Et ce seigneur traité presque aussi mal Que récemment lui-même, un peu brutal, Voulait traiter la belle sérieuse. Quand tout fut mis, hors les éperons d'or, Droit réservé pour la chevalerie, Perceval dit: Je pourrais bien encor

Vous retenir; mais c'est chose finie.
Allez, plus sage en vos propos charmans,
Au grand Artus faire mes complimens;
Et de ma part sur-tout, allez, messire,
Complimenter celle qu'ai fait sourire:
Dites-lui bien que je la reverrai,
Et que bientôt, si Dieu me prête vie,
De si bon cœur je la consolerai
Que tout-à-fait il faudra qu'elle rie.

Tandis que loin de son vainqueur bourru, Queux s'en allait, ayant encor la fièvre, Par ce récit tout-à-fait imprévu, Charmer Artus, non consoler Genièvre Que désolait Lancelot disparu, De son côté, Perceval, plein d'audace, Par la valeur suppléant à la grace, Au vrai renom, par de nouveaux exploits, De jour en jour gagnait de nouveaux droits. Un soir, atteint de plus d'une blessure, Il vint loger chez un vieux chevalier Qui, désormais ne pouvant guerroyer, Ni se flatter de brillante aventure, Donnait leçons de guerrières vertus, Et professait l'art qu'il n'exercait plus. Sous un ton dur, sous un air un peu brute, Le vieux guerrier connut en Perceval Un chevalier qui, dans vertu ni lutte,

Ne connaîtrait qu'avec peine un rival. Le vieux prud'homme avec plaisir achève L'instruction de ce brillant élève, Cultive en lui les talens du guerrier, Et croit n'avoir, en l'armant chevalier, Usé jamais aussi bien de son glaive.

Or Perceval, plein d'une noble ardeur Veut se montrer digne d'un tel honneur. Incontinent il se met en campagne. Je dirais mal tous les lauriers qu'il gagne; Mais, certain jour que, refusant merci, Il avait fait partir pour l'autre monde Certain brigand qui troublait celui-ci Par sa valeur célèbre et furibonde, Il vint coucher, bien las de cet exploit, Dans un châtel d'élégante structure, Où, bien reçu, de la faim et du froid Tout à son aise il put braver l'injure. Fort satisfait, et demandant à voir De ce séjour la dame gracieuse, Il fut surpris, comme on peut le prévoir, En revoyant la belle sérieuse. Sans doute, hélas! des malheurs ou des torts, De ses chagrins avaient grossi la liste, Et, d'après l'air qu'elle montrait alors, On l'aurait pu nommer la belle triste. Elle en avait des attraits plus touchans.

Sans remarquer que la noble pucelle Plus sombre était, sans en être moins belle, Perceval fit de vagues complimens; Puis s'en alla, pour finir la soirée, Trouver sa chambre avec soin préparée. Au doux repos à peine il se livrait Qu'un bruit l'éveille : un flambeau qui brûlait Offre à ses yeux une belle éplorée A deux genoux au pied de son chevet. Vous devinez la belle sérieuse. C'est vous! dit-il; quelle cause fâcheuse Peut à ce point exciter vos douleurs! Expliquez-moi le sujet de vos pleurs. Sur moi, dit-elle, hélas! quelle pensée Va se former en votre ame abusée! Beau chevalier que l'on peut adorer, Moi, je ne viens que pour vous implorer. Et puis voilà ses sanglots qui redoublent. Révélez-moi vos chagrins qui me troublent; Mais je ne puis, moi, vous laisser ainsi, Dit Perceval, à deux genoux aussi. Pour me parler, daignez prendre, de grace, A mes côtés une plus digne place. A son desir la belle se soumet. Non qu'aucun d'eux eût le moindre projet Du doux lien et de tendre caresse; Mais à ses pieds il la voit à regret, Et dans son lit la met, par politesse.

En pleurant moins, elle lui dit: Seigneur, On m'a donné le nom de Rosefleur, Et, bien plus tard, celui de Séricuse: Hélas! comment pourrais-je être joyeuse, Puisque j'ai vu, par des combats sanglans, Périr mon père avec tous mes parens! A mon malheur ces maux devaient suffire: Clamadieu, roi des îles de la mer, Augmente encor mon chagrin trop amer. Lisez, seigneur, ce qu'il vient de m'écrire. Lois au héros, qui lit avec courroux, Elle remet ce petit billet doux:

« O Rosefleur, adorable pucelle,
O de vertus et d'attraits vrai modèle,
Quoi que l'on fassé, on ne peut plus que moi
Vous respecter, vous aimer! C'est pourquoi,
Si votre cœur soudain ne m'abandonne
Votre château, de plus votre personne,
Vous devez bien tenir pour assuré
Que dès demain je vous attaquerai,
Votre château, vos tours renverserai;
Et, cher objet, plaignez-moi, s'il arrive
Qne votre amant vous brûle toute vive.
Lorsque je vais chez vous me présenter,
Malheur à qui m'oserait résister!
Car je ferai tout tuer et tout pendre.
Vous connaissez pour vous mon sentiment;

### LA TABLE RONDE.

N'irritez pas les fureurs d'un amant Connu pour être excessivement tendre. »

204

Vous le voyez, poursuivit Rosefleur, Ce roi voisin, guerrier très redoutable, Veut m'attaquer, et, comblant mon malheur, En m'adorant se rend plus haïssable. Fort aisément mon château sera pris, Et je serai livrée à sa vengeance. Plutôt mourir que d'être en sa puissance. Il n'aura rien de moi que mes débris. Allons, madame, un peu plus d'espérance, Dit Perceval. Demain, demain matin Nous songerons à calmer le yoisin. En attendant, dormez en assurance. Livrée alors à de meilleurs débats. Cette beauté, dit-on, ne dormit pas; Car Perceval, nonobstant sa rudesse, Avait appris avec docilité Ce que l'on doit d'égards, de politesse, Lorsque l'on tient une jeune beauté Seule, la nuit, couchée à son côté. Non que long-temps la belle sérieuse Ne résistât à ses intentions; Mais, à la fin, de ses attentions Elle excusa l'ardeur officiense. Oui, Perceval, de plaisir enivré, Sans l'égayer, amusa cette belle;

Et le Bonheur, ce dieu si desiré, Est enchanteur et sérieux comme elle.

Mais le matin, qu'à peine Rosefleur Avait goûté d'un repos légitime. En s'éveillant quelle fut sa douleur De ne plus voir celui pour qui son cœur De plus en plus était rempli d'estime! Il est parti! quel affreux procédé, Dit Rosefleur! Sans que sa voix me donne Un mot d'adieu! quel motif l'a guidé! A peine il a ma foi, qu'il m'abandonne. Ai-je bien pu, grand dieu, choisir si mal Qu'un chevalier si dur, si déloyal! Dans ce moment un bruit affreux l'appelle: En regardant hors de la citadelle, Elle aperçoit de nombreux cavaliers Courant au son des instrumens guerriers, Et Clamadieu, dont l'étrange tendresse Se signalait pour elle, et qui venait, En homme exact, assiéger sa maîtresse. D'un ton altier, ce roi, qu'elle craignait, Dit qu'à l'instant le pont-levis s'abaisse : Mais Rosefleur défendait d'obéir. Sur ce refus, cent échelles pressées Contre les murs aussitôt sont dressées. Un tel assaut ne peut se soutenir; De Rosesleur le péril est extrême;

Ah! Perceval, dit-elle, Perceval, Toi que j'aimais beaucoup plus que moi-même, Toi qui devais dans ce péril fatal Me protéger, quand ta froideur me livre A cet amant que j'ai cru ton rival, C'en est assez, et je ne veux plus vivre. Elle entr'ouvrait la croisée, à ces mots, Et s'élançait, lorsque très à propos Elle aperçoit un guerrier qui s'avance Sur Clamadien. Ce roi sur l'assaillant S'avance aussi; mais ce prince vaillant Est renversé du premier coup de lance. Les deux rivaux, ennemis furieux, Livrent bientôt un choc plus sérieux. Il fut plus long; mais, malgré sa furie, Dans le combat Clamadieu maltraité Se vit réduit à demander la vie. Perceval dit : D'abord, je vous en prie, Venez, sans arme et sans difficulté, De Rosefleur implorant la bonté, Lui demander ce que vous pouvez faire Pour réparer un dégât téméraire. A s'y prêter le roi n'hésite pas, Et le vainqueur le conduit à la belle. Arrangez-vous. Air humble, casque bas, Pendant le temps qu'il traitait avec elle, Perceval froid, le glaive sous le bras, Disait : Au diable avocats et notaires!

Je m'entends mieux en combats qu'en affaires. Sans me méler d'un débat incertain, Je sais la loi que je me suis prescrite: Que Rosefleur soit contente, et bien vîte; Faute de quoi, je pourfends le voisin. Le cher voisin, sans plus longues enquêtes, Jura la paix, céda bien du terrain, Et se rendit à ces façons honnêtes.

Mais, me dit-on, vous laissez là long-temps Les chevaliers de votre Table ronde, Et cet objet de leurs travaux constans, Le saint Gréal, qu'ils cherchent par le monde, Et ce Merlin qui doit guider leurs pas..... Las! entre nous, il faut que je le dise, Ces grands objets, on ne les cherche pas. Suivant très peu cette noble entreprise, Tous ces messieurs, dont je suis peu content, Sont occupés d'un soin bien différent; Et la plupart, dans leurs vaines prouesses, Vont caressant ou cherchant des maîtresses. C'est mal. Tandis qu'on voit Bliombéris, De Palamède aimable et digne fils, Aux bords français épouser Félicie, De Clodion sœur charmante et chérie, Toujours d'Yseult Palamède est épris; Et ce héros, si mal reçu jadis, Reprend l'espoir depuis qu'hymen engage

Le beau Tristan sur un autre rivage : Mais, dans son cœur renouvelant la rage, Cette beauté que poursuivent ses vœux Avec rigueur rejette son hommage. « Pardieu! dit-il, je suis bien malheureux. Yseult, trop tendre à la fois et trop sage, Volage envers son époux amoureux, Reste fidèle à son amant volage!» Par ses amours au loin très décrié, Et redoutable à toute fille sage, Le noir Bréhus est toujours sans pitié, Et rarement sans ruse et courage. D'un vieil affront se souvenant, Yvain De temps en temps le cherche, mais en vain, Et plus souvent suit son humeur errante. L'aigre Mordrec incessamment tourmente Son oncle Artus. Gauvain, plus généreux, A s'illustrer met ses soins et ses vœux. Fort à propos ce héros me réclame Pour maint exploit aussi brillant que fou, Lorsque Tristan est auprès de sa femme, Et Lancelot, hélas! je ne sais où. Oui, quelque temps je veux, bravant le blâme, Suivre Gauvain qui bravait le trépas; Et Laucelot, perdu pour les combats, Ressemblera peut-être à la Fortune, Qui fuit souvent celui qui l'importune Pour se montrer à qui n'y songe pas.

Disons comment, d'une ardeur héroïque. Le fier Gauvain, précipitant ses pas, Sut d'une mule avoir le frein magique; Comme, bravant le plus terrible accueil, Il s'empara du grand château d'Orgueil, De cent héros épouvantable écueil. Ce sera beau.... mais ennuyeux peut-être, Et j'aime mieux vous faire ici connaître Une aventure où Gauvain tour-à-tour Put déployer courage , esprit , amour. Amour! hé quoi! ce dieu maudit qu'on aime, Je le blâmais, et l'appelle moi-même! Dans mes héros, ce tendre sentiment, D'après cela, me parait moins coupable. Faire l'amour est peut-être excusable, S'il est si doux à chanter seulement. Que tout s'écroule, et que la foudre groude, O Dieu d'amour, non, l'univers entier, En périssant, ne pourra t'oublier; Et tu seras le dernier Dieu du monde, Comme tu fus sans doute le premier.

TIN DU CHANT DIXIÈME.

## LA TABLE RONDE.

## CHANT ONZIÈME.

Vœu bien tenu. Croppart. Claremonde. Lancelot reparaít. Merlin trouvé. Claremonde perdue.

 ${f J}$ 'avais saisi mes pinceaux poétiques ; Je prétendais, renforçant mes couleurs Et dessinant des contours magnifiques, De l'art que j'aime atteindre les hauteurs Et m'élancer vers les sommets épiques, Quand une Muse, au front doux et serein, En souriant a retenu ma main. Elle m'a dit : Ces hauteurs inconnues, Mon cher ami, pour toi ne valent rien. Trompant tes vœux, songe qu'on pourrait bien Te laisser seul planer au haut des nues. Va-s-y parfois; peut-être on t'y suivra. Mais sois bien sûr que ton orgueil avide, En t'v voulant fixer, t'égarera. C'est en montant que l'on trouve le vide. De grands auteurs, mon cher, l'ont trouvé là.

Et puis, il faut que je t'en avertisse:
A ton projet ton siècle est peu propice.
Phébus, qui veut que tout vienne à propos,
Fit les grands vers pour des peuples nouveaux;
Un peuple vieux goûte un accent plus juste,
Et craint l'ennui d'un vers toujours auguste.
Ainsi, crois-moi, garde un ton qui te sied,
Qui de ton front écarte la tempête.
On aime assez un talent de plain pied,
Et l'on se lasse à trop lever la tête.
Muse, ai-je dit, vos avis me sont chers:
Je dois céder à de si justes causes,
Et renoncer à l'orgueil de mes vers:
Mais vous jouez un tour à l'univers;
Qu'il est par vous privé de belles choses!

Après l'exploit que je vous ai cité, Exploit bien cher à la postérité, Le bon Gauvain se remit en voyage. Toujours il veut trouver le grand Merlin; Mais bien souvent il s'arrête en chemin. Je vous ai dit qu'on l'appelait le sage: C'était d'abord pour force bons avis Par lui donnés, par Artus mal suivis : Mais il avait, par un autre avantage, De ce surnom mérité les honneurs; Car ce héros, rempli de bonnes mœurs, Etait, selon les chroniqueurs fidèles,

Très amoureux, envers Dieu tout d'abord, Et puis envers toutes dames et belles. Ayant, un jour, signalé son effort, Dans un château'd'apparence brillante, Il vit, le soir, demoiselle avenante. Très éveillé par ses perfections, Pour elle il eut de ces intentions Que l'on ne dit jamais aux demoiselles, Mais que l'on prouve en ces occasions Où l'on se croit seul et bien avec elles. Ne trouvant là nuls parens curicux, Gauvain embrasse, et pense à faire micux. Mais celle-ci, qui, par sa résistance, Du poursuivant a trompé l'espérance, Dit sans détour : Inconnu chevalier, D'amour jamais il ne faut me prier. Vous êtes beau, vous paraissez aimable; Mais respectez mon motif respectable: Car, en l'honneur d'un chevalier vanté, J'ai fait hier vœu de virginité. En apprenant cette étrange nouvelle, Gauvain répond : C'est fort bien fait, la belle. Ce chevalier a donc un grand renom: Nommez-le-moi? C'est Gauvain, reprit-elle. Ciel! vous riez à cet auguste nom! - Excusez-moi : ma surprise est extrême, Ma joie aussi. Je suis Gauvain lui-même Que dans ce jour vous pouvez rendre heureux, Et qui vous vient relever de vos vœux.
Vous m'honorez beaucoup trop; mais, ma chère,
A vos bontés je ne puis consentir.
D'un tel honneur permettez-moi de faire
Entre vos bras un échange en plaisir.
Sur de tels vœux j'ai beaucoup de science,
Et vous pouvez céder en conscience.
Il dit, et veut doucement la saisir.
A ces discours du héros casuiste
La belle rit, et cependant résiste.
Enfin, enfin le payant de retour,
En son honneur elle fit vœu d'amour:
Le premier vœu cessait d'être de mise.

Hélas! parmi la faible humanité,
Toute parole est un peu compromise.
Cet amour cut un mois d'éternité.
Gauvain s'éloigne alors, et s'est jeté
Dans maint pays et dans mainte entreprise.
Comme à Séville il se trouvait, le roi,
De qui la fille était unique et belle,
Vit avec peine et même avec effroi
Un gendre affreux se présenter pour elle.
Ce prétendant était le roi Croppart,
Qui dominait sur toute la Hongrie,
Bossu, bancal, mais qui d'ailleurs, plus tard,
De Vaucanson eût excité l'envie.
Pour constater son amour et ses droits

214

Il vint offrir un grand cheval de bois, D'assez grossière et bizarre structure. Il l'avait fait assez bien habiller; Mais vers le cou trois chevilles d'acier Gâtaient un peu sa brillante parure. Tels à peu près, mais beaucoup moins brillans, Sont ces chevaux d'assez commune race, Coursiers bénins, sur lesquels les enfans Se plaisent fort, et voyagent long-temps, Sans toutefois jamais changer de place. Roi, dit l'auteur, par la route des airs, Sur mon cheval on peut franchir l'espace, Changer d'asile et même d'univers. Il est à vous : mais en retour, je gage Que vous allez m'offrir en mariage Cette beauté qui, m'enflammant d'amour, A le bonheur de vous devoir le jour. A ces propos, dits d'une voix très grêle, Où la menace avec l'amour se méle, Le roi, sa fille, étaient ne disant rien, Et redoutaient un tel magicien, Lorsque Gauvain, qu'en cette heure cruelle Ont invoqué les regards de la belle, Dit à Croppart : Vous êtes bien déçu Si vous croyez qu'à cet hymen l'on pensc. Quittez, quittez un espoir mal conçu, Vous que l'on voit jusques à l'indécence Pousser le droit qu'on a d'être bossu.

Je vous plains fort: mais, mon cher, que je meure, Si je consens que cette belle pleure De votre amour. Il faut vîte en finir: Elle ne peut jamais vous convenir, Et veuillez bien déguerpir tout-à-l'heure.

Le roi Croppart, né très vindicatif, Dissimula son dépit assez vif. Fier chevalier, dit-il, il est possible Qu'à tant d'attraits à tort je sois sensible; Mais mon cheval, sans parler de mon rang, M'encourageait dans ma tendre folie. Mon art est beau, si mon orgueil est grand. Pour en juger, montez, je vous supplie, Mon grand cheval. Gauvain, confus, se rend A sa façon et modeste et polie. Sur le cheval il est monté soudain. Croppart lui dit, par une ruse adroite: Vous voyez bien cette cheville à droite; C'est celle-là qu'il faut tourner. Gauvain La tourne. O trouble! ô frayeur imprévue! Un cri commun part de toutes les voix, Et le cheval s'élève dans la nue, Ainsi que l'aigle en tombe quelquefois.

Croppart croyait, par ce détour habile, S'être défait d'un témoin difficile, Et se flattait d'épouser sans retard; Mais il advint que le roi de Séville
Fut indigné beaucoup plus que Croppart
N'avait pensé. Son art vaiuement brille
Pour l'excuser. Il a, dit-il, trop tard
Vu que Gauvain se trompait de cheville:
Le vieux monarque, après un tel méfait,
Le craint bien moins encor qu'il ne le hait,
Et pour jamais lui refuse sa fille.
Sur l'hyménée ayant perdu ses soins,
Ne pensez pas que Croppart se désole:
Ce roi perfide a sa vengeance, au moins;
Je plains beaucoup les gens qu'elle console.

Dans ce danger, il n'est que trop certain Qu'on ne pouvait parier pour Gauvain; Et ce héros, égaré dans l'espace, De l'haéton encourait la disgrace. Comment, parmi ce vol prodigieux, Ne pas tomber du séjour du tonnerre? Comment garder sa tête au haut des cieux, Quand tant de gens la perdent sur la terre? L'Anglais vaillant sut pourtant la garder. Même, essayant les chevilles diverses, Il sut calmer son cheval, le guider, Et du destin défier les traverses. Mais il fallut du temps et des essais. En attendant que tous ils fussent faits, L'Anglais volant, de la brûlante Espagne,

Put traverser la stérile campagne.
Il vit les lieux où de Montesinos
S'étaient passés les célèbres travaux,
Et ne put pas descendre dans sa grotte.
Là de Gauvain vous eussiez été vus,
Freston et Pa-rafaragaramus,
Grands enchanteurs que le grand Don Quichotte
Devait un jour mettre au rang des vaincus.
Bientôt la nuit vient déployer ses ailes;
Tant qu'elle vole avec lui, le guerrier
Vers l'orient suit des routes nouvelles,
Et quand le jour revient, ce chevalier
Voit, sur le mont fameux par ses pucelles,
Cette cité qu'on nomme Montpellier.

Sans trop savoir où le hasard l'adresse, Gauvain, de faim et de besoin rendu, Au jour naissant, enfin est descendu Sur le palais le plus beau qui paraisse. Or Montpellier, de cette hauteur-là, Lui présentait un beau panorama. De ce palais touchant la plate-forme, Gauvain y laisse en dépôt son cheval. A Montpellier en ce temps matinal Vous concevez que tout le monde dorme. Gauvain, entrant dans un petit salon, Voit les débris d'un souper assez bon, Et, sans témoin, ainsi que sans façon,

Il satisfait son appétit énorme. On aurait faim à moins, et puis d'ailleurs Les héros sont de grands consommateurs. Après cela, d'une porte entr'ouverte Tout doucement Gauvain franchit le seuil. Dieu! quelle vue à ses yeux est offerte! Et pour son cœur quel dangereux écueil! Sous des rideaux qu'on a tissus de rose, Négligemment un jeune objet repose, Dans ce désordre et ce simple appareil Qu'on se permet dans les bras du sommeil. Quel teint! quels traits! et quelle chevelure! Quel art ici peut valoir la nature! Sur ses attraits le regard attaché, Gauvain, de trouble a peine à se défendre : En la voyant belle comme Psyché, Comme l'amour ce héros devient tendre. Ce doux spectacle égarait sa raison, Quand tout-à-coup une indiscrète abeille Vient se fixer sur un charmant bouton Qu'il croit le fils d'une rose vermeille. A cet aspect, sans nul retard, Gauvain Veut éloigner cet insecte farouche : Il n'oserait se servir de sa main, Et, par respect, il approche sa bouche. Son mouvement a réveillé soudain La demoiselle. Elle le voit, s'écrie: Dieu! se peut-il! quelle audace inouie!

Oui vous amène en ces lieux? Etes-vous Léopatrix, que j'attends pour époux? Ah! sans cela, craignez du roi mon père Et la puissance et la juste colère. Elle appelait, quand, arrêtant ses cris, Gauvain lui dit : Je suis Léopatrix. Bien vite alors il arrange une histoire, Trop longue à dire, et peu facile à croire, Mais qui près d'elle a beaucoup de succès. Tous ses sermens du moins étaient bien vrais, Cette beauté, qu'on nommait Claremonde, Unique enfant du roi de Montpellier, De plus en plus goûte du chevalier Les doux propos et la tendre faconde. Le bon Gauvain, qui n'était point félon, Ne youlait pas tromper son innocence; Mais il voulait, pour dire son vrai nom, Qu'un doux aveu lui promit l'indulgence. Il parlait bien ; j'en conçois la raison : C'est de l'amour que naquit l'éloquence; Aussi déja Claremonde répond Par l'embarras d'un aimable silence. Puis, à Gauvain sa voix qui sait charmer Permet l'amour. Dieu! quel plaisir suprême! L'Anglais sait bien que permettre d'aimer, Presque toujours c'est avouer qu'on aime.

Déja Gauvain pensait à se nommer,

Lorsque le roi, qui tout-à-coup s'élance, Par cent soldats amenés là sans bruit, Le fait saisir, même avant qu'il y pense. Lâche étranger, quel espoir t'a conduit? Un tel propos surprend beaucoup la belle. Quel air ému! quel regard furieux! Mais c'est le roi Léopatrix, dit-elle. O trabison! ô fille criminelle! Ce n'est pas lui. Non, dit Gauvain, c'est mieux. Gauvain allait s'expliquer davantage; Mais le vieux roi, de colère saisi, Crie: Immolez ce traître qui m'outrage. Ah! dit l'Anglais, si vous parlez ainsi, C'est différent. Soudain il se dégage; Le glaive en main, il se fait un passage. Le roi disait, s'avançant sur ses pas, La porte est close, il n'échappera pas: Il voit Gauvain gagner la plate-forme, Il n'entend rien à son coursier informe, Et du héros veut hâter le trépas. Quelle surprise, ô ciel! il croit qu'il rêve, Quand le héros dans l'espace s'elève. Les chevaliers pour le prendre accourus Restent aussi les plus surpris du monde. L'Anglais alors dit : Belle Claremonde, Je suis Gauvain, neveu du grand Artus.

Gauvain s'élève ; il échappe à la vue ;

Mais, descendant quand la nuit est venue, Il a laissé sur un rocher désert Son bon cheval qui sera bien tranquille. Puis cet amant, dans l'ombre qui le sert, Va demander des nouvelles en ville. Il est instruit que l'on a renfermé Dans une tour, celle qui l'a charmé; Et que le roi, bon père de famille, Veut sans retard faire brûler sa fille. Vers son coursier il presse son retour, Il s'en saisit; et, quand la pâle Aurore L'éclaire à peine, il vole vers la tour Où l'on retient la beauté qu'il adore. La tout payait le tribut au sommeil. Lasse de pleurs, Claremonde elle-même Dormait enfin, sans penser qu'au réveil Elle touchait à son heure suprême. Gauvain arrive; il regarde, enchanté: Car le hasard encor l'a mieux traité. A Claremonde une lampe infidèle, Prolongeant trop des rayons indiscrets, Sert tout au mieux Gauvain, et de la belle En ce moment dit les plus doux secrets. Gauvain admire; il approche, il palgite, Approche encor, puis recule plus vite Devant l'objet dont il est tant épris, Craint d'exciter ses clameurs, s'il l'éveille, Cherche un moyen pour arrêter ses cris,

Et fait si bien qu'il le trouve à merveille.

Le jour a lui. Dieu! pour qui ces rigueurs? Voilà qu'armés de flambeaux destructeurs, Cent estafiers marchent vers Claremonde, Bien décidés à la brûler, d'ailleurs Tous bonnes gens, s'il en est dans le monde. Bonhomne aussi, mais aveuglé, le roi Pleurait tout has des rigueurs de la loi. Mais quel aspect vient étonner la troupe! Sur le cheval qui paraissait si lourd On voit soudain s'élever de la tour L'heureux Gauvain, et Claremonde en croupe : Roi, dit Gauvain, père trop égaré; J'espère bien que tu me sauras gré D'avoir trompé ton aveugle furie. Pour la brûler, ta fille est trop jolie: S'il faut brûler quelqu'un, brûle en ce jour Tous les pédans qui réprouvent l'amour. Avec ta fille un doux lien m'engage : L'hymen bientôt va sceller mon bonheur. Il dit, s'envole, et guide en ce voyage Une beauté qui le serrait de peur, Et qui d'amour le serrait davantage.

Quand, tout un jour, notre héros amant Eut bien plané sur les terres de France, Il descendit; ct voilà justement Que, Lancelot devant lui se trouvant, Par l'embrasser Gauvain ravi commence; Puis il lui dit ses amours, ses exploits. Mais, poursuit-il, si j'en ai souvenance, On te cherchait dans les monts, dans les bois: On t'a trouvé, c'est bien ce que je vois; Mais où? comment? apprends-moi ce mystère. Quelque géant redoutable aux combats T'avait-il pris? Lancelot répond : Frère, Sur tout cela je ne te veux rien taire. Sache un secret que bien tu garderas: Tu vas sentir que c'est fort nécessaire. D'Artus ton oncle impérieuse sœur, Morgain, à tort de moi s'étant éprise, Tout juste après un succès très flatteur, A su de moi s'emparer par surprise; Elle m'a fait en secret enfermer Dans une tour, pour m'apprendre à l'aimer. Cette façon, tu le conçois sans peine, Ne lui pouvait assurer que ma haine. J'ai quatre mois habité sa maison. Tant que l'hiver, entouré de nuages, A prodigué la neige et les orages, J'ai supporté mes fers et ma prison; Mais quand, de fleurs couronnant la nature, Le doux printemps a frappé mes regards, Quand, de ma tour, j'ai vu de toutes parts Poindre et briller la riante verdure,

A ce signal et d'amours et d'exploits, Trouvant en moi des forces incroyables, J'ai de Morgain bravé toutes les lois, Et j'ai brisé des fers intolérables. Mais de Morgain, en cette occasion, Je redoutais le chagrin, la colère.... Oui, dit Gauvain, et l'indiscrétion. Le chevalier à qui Genièvre est chère Sourit alors, et poursuit : Par bonheur. Fort à propos, en défendant le frère, J'ai modéré le dépit de la sœur. A l'improviste attaqué par les Sesnes, A les combattre Artus perdait ses peines. Mui, plus heureux, aidé par les exploits De Galléhault, des amis le modèle, J'ai repoussé cette horde cruelle, Et su la vaincre une seconde fois; Puis, redoutant Morgain et sa magie, Je suis venu dans la Gaule chérie Revoir enfin le peuple et le pays Que sur Claudas Tristan m'a reconquis. Dans son ardeur, il en a fait de même Pour mes cousins qu'ici près tu verras, Jeunes guerriers d'une valeur extrême. C'est peu de chose, au fond, que nos états; Mais des guerriers l'empire est dans leur bras. Le bon Gauvain, que la malice entraîne, Dit : Tout ceci m'éjouit comme toi,

Cher Lancelot, enfin te voilà roi; Je ne suis point inquiet de ta reine.

Gauvain alors a quitté Lancelot, Que rejoignait son ami Galléhault, Et dans les airs il guide Claremonde : Mais des autans la rage vagabonde Soudain s'élève, et si fort que Gauvain, Très détourné déja de son chemin, Pour ne verser, descend sur une plage Inhabitée et tout-à-fait sauvage. On n'y vovait que rocher et ravin. Là, quelque diable, ouvrant maint précipice, Mit de l'énfer une légère esquisse. Gauvain y trouve un chétif hôtelier, Qui, tristement, dit à ce chevalier Ou'assez souvent dans un de ces abimes On entendait de plaintives victimes. Quoi! dit Gauvain, nul preux, pour les chercher, N'est descendu? - Juste ciel! là descendre! Nous nous gardons même d'en approcher. A cet exploit Gauvain ose prétendre. S'étant bien fait indiquer le chemin, Il gagne enfin les bords de cet abîme, Abime affreux tout à pic; mais Gauvain S'était muni d'un long tissu de lin. Il s'y confie, en l'ardeur qui l'anime, Et de ce gouffre il a touché la fin,

Le gouffre alors s'allonge en souterrain : On voit au fond une pâle lumière Dont vacillait le ravon incertain. Certe! un poltron aurait fait sa prière : Le chevalier marche, le fer en main. Enfin il voit, sous cette voûte obscure, Un noir tombeau de massive structure. Il s'en approche : ô ciel! un cri soudain D'un bruit sinistre ébranle au loin la voûte. Gauvain frémit, et cependant écoute. Sortant encor de son tombeau d'airain, La sombre voix dit : C'est donc toi, Gauvain! Du son affreux ces grottes retentissent, Et du béros les cheveux se bérissent. Il ne fuit pas, et peut répondre enfin. Voix des tombeaux, habitant des ténèbres, Qu'es-tu? Réponds: pourquoi ces cris funèbres? La voix alors répond : Je suis Merlin.

Merlin! ò ciel! ce prophète divin,
Ce grand esprit que cherche par le monde,
Depuis vingt ans, toute la Table ronde,
C'est vous, seigneur, vous, dans ce monument,
D'Artus mon oncle ami si magnanime!
Merlin répond avec gémissement:
C'est de mon art que je suis la victime.
De cc tombeau formant l'enchantement,
J'en avais fait mon chef-d'œuvre sublime;

Et j'y pouvais enchanter, retenir
A tout jamais, l'auteur du premier crime
Que mon courroux desirerait punir.
Mais, par malheur, hélas! à mon amie,
A mon élève en amour, en magie,
A Viviane, enchanteur indiscret,
Je n'ai pas su dérober ce secret.
Elle a pensé, follement soupçonneuse,
Que, prisant trop et mon art et le sien,
J'exagérais ce terrible moyen;
Elle en a fait sur moi l'épreuve affreuse,
Et par malheur a réussi trop bien.

Ah! dit Gauvain, mon bras et mon courage Auront bientôt brisé votre esclavage.
Quand je devrais cent fois braver la mort,
Je veux, je veux.... Ne tente aucun effort,
Répond Merlin: tous seraient inutiles.
Crois que, pour rompre un tel enchantement,
Même d'un dieu les bras seraient débiles.
Sans nul espoir, sans nul soulagement,
A tout jamais j'habite ces demeures,
Jusqu'à ce jour attendu vivement,
Où la trompette appellera les heures
Du dernier jour, du dernier jugement.
— Ne puis-je pas au moins tirer vengeance
De l'attentat, de la cruelle offense
De Viviane? — Ah! par son repentir

Depuis long-temps elle a su se punir. Ne pouvant pas, dans l'effroi qui l'accable, Faire cesser un mal irréparable; Elle a du moins tenté, dans son malheur, D'un peu de bien l'effort réparateur. Sous un grand lac se tenant renfermée Presque toujours, c'est elle qui, nommée Dame du lac, forma ce Lancelot Dont le renom a pris un vol si haut. - C'est elle, ô ciel! - Du jour qui le vit naître, Elle connut que, devant s'illustrer Par ses exploits, il saurait honorer La Table ronde, et la venger peut-être. Le vieux Merlin, à Gauvain stupéfait Apprend alors un bien autre secret: Du saint Gréal il lui donne nouvelle, Dit en quels lieux il faut l'aller querir, Et quel guerrier pourra le conquérir. Gauvain, charmé de ce qu'on lui révèle, Fait à Merlin de rapides adieux, Gravit le roc, et vers l'hôtellerie Court retrouver son cheval, son amic. Mais, du Destin arrêt capricieux! O coup terrible! ô surprise profonde! Le chevalier ne retrouve en ces lieux Ni son cheval, trésor si précieux, Ni son trésor bien plus cher, Claremonde.

FIN DU CHANT ONZIÈME.

## LA TABLE RONDE.

## CHANT DOUZIÈME.

Suite de l'aventure de Claremonde. Ctis de Mélusine. Le cheval gris. Gauvain dit où est le saint Gréal, et ce qu'il faut être pour le conquérir.

Ouand, par hasard, je repose mes yeux Sur ces puissans ennuyés, ennuyeux, Ému pour eux d'une pitié sincère, Je dis tout bas : Quelque petit malheur Leur ferait bien, leur serait nécessaire Pour délasser de l'ennui du bonheur; Et puis, poussé vers un desir contraire, Je vois souvent que ces heureux, bientôt, Ont du malheur plus qu'il ne leur en faut: Car c'est, hélas! le sort de cette vie, De biens, de maux incessamment remplie. Le mal l'emporte. Ainsi que nos beaux jours Nos doux plaisirs précipitent leur cours; Et le chagrin, démon qui nous épie, Est toujours là, prompt à nous assaillir. O gens heureux, quelle est votre folie! Jouissez donc : le malheur va venir.

A peine ainsi, le plus joyeux du monde, Gauvain jouit d'avoir trouvé Merlin, Que ce héros, frappé d'un coup soudain, Est désolé de perdre Claremonde. Ce fut bien pis quand de l'hôte inquiet Gauvain apprit comment il la perdait. Depuis sa triste et honteuse aventure, Croppart, n'osant rentrer dans ses états, Vers ces rochers avait porté ses pas. Là, très surpris, revoyant sa monture, Le prince affreux des généreux Hongrois Avait voulu conquérir à la fois Et Chevillard œuvre de son adresse, Et de Gauvain la charmante maîtresse. Belle étrangère, ô miracle des cieux, Avait-il dit, paraissant à ses yeux, Le preux Gauvain, qui devers vous m'envoie, D'un mal soudain dans ces monts est la proie. -Ciel! - Vous saurez qu'il compte sur votre art Pour le soigner dans ce mal qui m'afflige. Pour vous mener avec moi sans retard, Il m'a prié de prendre Chevillard, Et m'a conté comment on le dirige. Trop confiante et toute à son amour, La belle émue à ce piége succombe. Ils sont partis : sous l'aile d'un vautour, Telle on verrait voler une colombe.

Gauvain, souvent assez joyeux et doux, Sentit alors et douleur et courroux. Pieux devoirs, saint Gréal, Table ronde, Une autre fois il veut penser à vous. Précipitant sa course vagabonde, Il va chercher, sans retard ui repos, Un autre objet et par monts et par vaux: Son saint Gréal, son Dieu, c'est Claremonde.

Or Claremonde, après qu'elle eut en vain Assez long-temps cru voler vers Gauvain, Voyant trop tard les projets du perfide, Lui reprocha son mensonge pervers. L'affreux bossu, tout en fendant les airs, Tenait les mains de la vierge timide. Il prétendait au bout de l'univers Aller cacher sa proie et sa vengeance. Mais, par bonheur, il s'aperçoit bientôt Que Claremonde a perdu connaissance, Et vers la terre il descend aussitôt. Il se trouvait déja près de Florence. Il la dépose en des bosquets touffus; Par ses secours il la rend à la vie, Parle d'hymen, se dit roi de Hongrie, Et la requiert d'amour, sans tarder plus. En fait d'amour, dit-on, les plus bossus Ne sont toujours les gens les plus modestes. Elle courait des périls manifestes.

En vain, cherchant une excuse, un détour, Elle se dit du rang le plus vulgaire; C'est inspirer au prince téméraire Moins de respect, et non pas moins d'amour. La belle alors demande qu'il la mène, Pour l'hyménée, en la cité prochaine, Lui promettant un sincère retour. Croppart la croit, suspend sa fantaisie. Mais une source auprès de là coulait. Très altéré par douce frénésie, Croppart l'entend, y vole ainsi qu'un trait, En goûte trop, et boit la pleurésie. Bientôt ce roi, frappé soudainement, Est bien puni de sa belle ambassade: Et la beauté, qui craignait un amant, Se voit réduite à soigner un malade. A tout moment Croppart allait plus mal: Passant par là, des bourgeois de Florence Sont effrayés de son état fatal. Confié lors aux soins les plus vulgaires, A l'hôpital Croppart est envoyé. Il y mourut : ce sont là ses affaires. Les bonnes gens ruinent en pitié; Pour les méchans il ne m'en reste guères.

Pour Claremonde, en vain elle criait: Mais c'est un roi; point on ne l'écoutait, Un roi bossu, cela n'est pas possible Dans un pays aux beaux arts si sensible. On aimait là d'un amour sans égal Ce beau menteur qu'on appelle idéal, Et ce grand goût nommé monumental. A tout grandir, là , tandis qu'on s'attache, Souvent du vrai les droits sont oubliés : A tout portrait on donne au moins six pieds, Et même dix pour peu que l'on se fâche. Se pouvait-il que l'on reconnût là Un roi réel qui n'en avait que quatre? Quoi qu'il en soit, cependant que voilà Le roi Croppart que'la mort vient abattre, Au duc Toscan, qu'on nommait Grimoard, On a mené la belle et Chevillard. De Chevillard guère il ne s'embarrasse; Mais de la belle il admire la grace. Vous l'eussiez vu remercier les cieux Ou'en ses états elle soit arrivée. Pour elle épris, ce prince déja vieux Parlait sans fin de la belle trouvée. Que fera-t-elle en ce péril certain Pour se garder à son ami Gauvain? Le prince ardent et que l'amour engage La presse fort, et prétend l'épouser. Pour folle enfin elle se fit passer; Et c'était là le parti le plus sage.

Pendant ce temps, la poursuivant par-tout,

Gauvain, errant en Italie, en France, Perdait ses pas, quoiqu'il en fit beaucoup. Enfin quelqu'un l'assura qu'à Florence Certain sorcier, admirable, parfait, Pouvait lui dire où Claremonde était. Il y courut d'une ardeur sans pareille; Mais le sorcier était mort de la veille. Mal à propos ce sorcier enterré, Dit l'hôte, allait, par son art révéré, Guérir bientôt une jeune merveille Dont notre prince est tout énamouré. Cet hôte alors dit ce que l'on publie Sur cette belle et sa rare folie; Après cela, comme il était bavard, Il dit un mot du grossier Chevillard. Un doux rayon luit dans la nuit profonde: Hote charmant, tu nommais Claremonde! Mon cher ami, reprend alors Gauvain, Va dire au duc que de mon art divin Je viens montrer la vertu souveraine, Et veux guérir la beauté qui l'enchaîne. L'hôte s'éloigne, et vient chercher sondain Gauvain, qui prend l'air le plus médecin Qu'il est possible : aussitôt on le mène, En admirant son air et son habit, Dans le palais, où, sachant se contraindre, La belle feint d'avoir perdu l'esprit. Combien de gens qui n'auraient point à feindre!

A Claremonde on annonce un docteur: A l'abuser elle met son étude; Et, détournant son regard séducteur, Prend l'air hagard, mais ne peut l'avoir rude. Gauvain alors, qui d'elle avait gardé Un gant chéri, le remplit d'ellébore, Et le présente à l'objet qu'il adore. Tout est connu : Gauvain est regardé. La belle émue, et toute à l'espérance, Saisit la main qui veut la délivrer, Pour s'appuver, au moins en apparence, Mais en effet afin de la serrer. O des deux cœurs secrète jouissance! Lors elle dit : Docteur physicien, Ton gant est bon, car il me fait du bien; Mais toi qui fais l'important et l'habile, Je gagerais ici que mon cheval Te passerait en raison comme en style; Il parle bien, et ne pense pas mal. Mais à propos, vit-il encor? Je tremble Qu'on n'ait pas eu le soin de le nourrir. Je voudrais fort qu'on me le fit venir: Je vous verrais tous deux causer ensemble. O qu'il sera plus éloquent encor S'il peut manger de l'orge de Bretagne! La belle a dit : Que d'attraits elle gagne! Ses traits charmans ont repris leur accord. Au duc toscan, que sa folie afflige,

Gauvain tout bas dit: La raison exige Qu'en apparence on l'approuve d'abord. Oui, je consens, dit-il à Claremonde, A disputer avec votre cheval. Il n'est pas d'homme ayant couru le monde, Qui ne dispute avec quelque animal. Voyons; qu'il vienne : allons, je vous en prie, Dit-il tout bas au duc très étonné. Faites, seigneur, que de votre écurie Quelque cheval vers nous soit amené. De cette erreur ayant l'ame ravie, Le due répond, en riant aux éclats: Vous jugez mal, vous ne comprenez pas. Dans le jardin, qu'à l'instant on apporte Ce grand cheval qui dormait au grenier; Il est construit d'excellent châtaignier: A le prêcher, docteur, je vous exhorte. En vérité? lui répondait Gauvain, Sous un air lourd eachant un vœu malin. - Duc, mon ami, tu l'entends à merveille: Voyons, ton bras; et toi, mon cher docteur, Dit-elle avec un coup-d'œil enchanteur. Pense en ce jour à me prêter l'oreille. Elle la tire en achevant ces mots. Mais doucement, comme à celui qu'on aime; Puis, au cheval arrivant à propos, Elle dit : Ciel! sa maigreur est extrême : Pauvre animal, tu dois être affamé!

Courant cueillir un peu d'herbe nouvelle, Elle la porte à l'être inanimé
Qui ne peut rien sentir, même pour elle.
Malgré l'erreur de ses propos divers,
Chacun l'excuse, en la voyant si belle.
Tel un auteur, dont la prose ou les vers
De la raison ont rejeté l'empire,
A quelquefois, colorant ses travers,
Fait par son charme excuser son délire.

Gauvain alors lui fait voir et sentir Une liqueur, soi-disant élixir; Et fort gaîment la belle qui s'avance, Au médecin prend plus de confiance. Docteur, dit-elle, ô docteur sans égal, Auprès de moi montez sur mon cheval! Venez, m'aidant à quitter cette terre, Me délivrer de tous ces gens à pié. Gauvain sourit, et son air de pitié Dit clairement : D'elle je désespère. Non, dit le duc, qui le guinde soudain Sur le cheval. Aux régards de la troupe, Il fait bien micux, et, derrière Gauvain, Ce duc parfait met la princesse en croupe. O doux moment! quand le héros enfin Sent près de lui sa maîtresse gentille, Il prend son temps, et son adroite main Cherche, rencontre, et tourne la cheville.

Ciel! les amans sont déja dans les airs. — Le pauvre duc tombe presque à l'envers. Bientot après, en planant dans l'espace, De ses bontés le héros lui rend grace; Et puis, en croupe emportant ses amours, Vers Cardigan il dirige son cours.

Il espérait, en passant, aller vîte A Lancelot faire une autre visite; Mais sur la France un ouragan soudain Vers le Poiton fit dériver Gauvain. Comme il passait sur les tours respectables Du grand châtel de quelque grand seigneur, Il entendit des cris épouvantables Qu'on ne pouvait écouter sans terreur. Lui, sans ardeur il ne peut les entendre. Laissant sa belle en un château voisin, Sans nul retard, dans celui-là, Gauvain S'en va chercher quelque service à rendre Il entre, il voit un jeune chevalier Sombre et rêveur, mais de qui la tristesse N'altérait pas la noble politesse. De ces clameurs, de ce bruit singulier, L'Anglais alors lui demande la cause; Et par ces mots, sans se faire prier, En soupirant le Poitevin l'expose :

« De Lusignan ce châtel a le non

Ainsi que moi, dernier de ma maison. De celle-ci la première origine Fut une fée, avant nom Mélusine. Elle était bien ; mais un sort accablant L'avait frappée : une fois par semaine Cette beauté finissait en serpent, Et sé cachait au sein d'une fontaine. Osant tromper ses soins mystérieux, Epris d'amour, son époux curieux Un jour ainsi la surprit en sirène. Elle poussa pour la première fois Ces cris affreux dont frémissent les bois, Et, de ce jour à jamais disparue, De ses fils même elle évita la vue. On a conté seulement que parfois, Pendant la nuit, Mélusine qui pleure, En long serpent, vient, sans bruit et sans voix, Revoir encor son antique demeure. Mais quand des maux s'élèvent menaçans Sur sa famille ou bien sur sa patrie, Quand un grand homme ou l'un de ses enfans Perd le bonheur, ou va perdre la vie, Peignant son trouble en d'horribles accens, Du haut des murs Mélusine s'écrie. En ce moment, frappé de ses éclats, Vous l'entendez, et... ne m'entendez pas. Hélas! Seigneur, sachant trop bien ma peine, A ma douleur elle méle la sienne.

J'aime Lina; je lui gardais ma foi. Un oncle, hélas! mon tuteur et mon guide, M'a dit : Je veux la demander pour toi; Mais le cruel, par un détour perfide, Tout en jurant de me servir d'appui, A mieux aimé la demander pour lui. Il a bientôt, me passant en richesse, D'un père avare obtenu ma maîtresse. Prêt en ce jour à lui donner la main, Il la conduit à son château voisin. Quelle est, hélas! la douleur de ma mie! Autre que lui me paîrait de sa vie Ce tour affreux et des plus insultans : Mais, par malheur, mon oncle a soixante ans. Il le sait bien; et, comptant sur son âge, Il m'ose encor faire un dernier outrage:

« J'ai su dresser, seigneur, un cheval gris, Le plus brillant, le plus beau du pays.
Peut-être au monde aucun cheval ne passe, Et sa vitesse, et sa force, et sa grace.
Mon oncle hier me l'a fait emprunter, Quand j'ignorais encor sa perfidie.
Dans son château mon cheval va porter l'Pompeusement celle qu'il m'a ravie.
Quel tour plus dur pouvait-il inventer!
A' tout hymen, après ce qui se passe,
J'ai renoncé, je vous en fais l'aveu;

Et, par ces cris annonçant ma disgrace, En ce moment mon aïcule retrace Le désespoir de son dernier neveu, Qui va çauser la perte de sa race. »

De Lusignan ce discours finissait, Quand à la porte un grand bruit le distrait. En ce moment Mélusine se tait. Lusignan court; il regarde, il s'écrie: Ciel! se peut-il! ó comble de bonheur! Oui, je la vois: qui l'eût dit: Ah! seigneur, Sur mon cheval je vois venir ma mie.

Le jeune amant précipite ses pas,
Et son amie est déja dans ses bras;
Et, dans sa joie, il contemple, il caresse
Le destrier qui portait sa maîtresse.
Bien, dit Lina: nous devons à toujours
Aimer en lui l'ami de nos amours.
De mon malheur saisie, épouvantée,
Chez ton vieil oncle allant par un sentier,
Je cheminais, de vicillards escortée:
Beaucoup dormaient, quand ce bon destrier
Vers ton château m'a soudain emportée.
Il a d'abord dissipé mon effroi:
Il allait bien, puisqu'il allait vers toi.
—Comment! c'est lui qui fait, par son adresse
Cesser le mal dont j'avais tant gémi?

Heureux bienfait! bon cheval, mon ami, Quel doux repos t'attend dans ta vieillesse! O ma Lina, si chère à ma tendresse, Va, l'on voudrait nous séparer en vain! Oui, j'en réponds, dit le brave Gauvain. En ce moment, l'oncle avec son escorte Vient s'écrier et frapper à la porte. Le preux Anglais veut qu'on ouvre soudain. Lina tremblait; mais, lui prenant la main, A se calmer le fier Gauvain l'exhorte. Il dit, plaidant la cause de l'amour, Que le cheval, du ciel est l'interprête; Et du vieil oncle il conte le détour Aux vieux guerriers invités à la fête. Ces bons seigneurs du pays poitevin Sont très surpris, oyant cette aventure. L'un avait nom la Roche-Jacquelin; On dit qu'un autre était nommé Lescure. Tous, pleins d'honneur, en écoutant Gauvain, Condamnent l'oncle, improuvent son dessein, Et sont choqués qu'il les rendît complices De cette ruse et de ces injustices. L'oncle lui-même, en qui l'honneur a lui, Abjure un vœu trop peu digne de lui. De Lusignan il rassure la mie. Et de son bien il leur cède partic. Pour les amans voyant tout réussir, Le bon cheval hennissait de plaisir;

#### CHANT DOUZIEME.

Et l'on prétend qu'en cette circonstance, Applaudissant au succès des amours, Un beau serpent sur les antiques tours Vint quelque temps regarder en silence.

Chacun dès-lors étant content de soi, Gauvain retourne à la maison voisine, Où Claremonde, en proie à trop d'effroi, Jetait aussi des cris de Mélusine.

Il la rassure, et, sans différer plus, Vole avec elle aux champs du grand Artus. Il était temps qu'il finit ce voyage, Qui, prolongé, n'aurait pas été sage. En arrivant, Gauvain a remarqué Qu'il ne pourra désormais faire usage De son cheval, tout-à-fait disloqué; Mais désormais qu'importe! en sa patrie Il est enfin avec sa douce amic.

Il l'épousa; puis, après peu de jours, En Table ronde il tint ce beau discours:

« Nobles amis, compagnons de courage, Long-temps absent, j'ai su, grace au Destin, En plus d'un point content de mon voyage, Remplir vos vœux et découvrir Merlin. » Après ce mot, dont toute l'assemblée Fut à la fois et ravie et troublée, Gauvain conta ce que je vous ai dit, 214

Puis ce héros en ces mots poursuivit :

« Puisqu'on ne peut délivrer ce grand homn Cet enchanteur que par-tout on renomme, Vous avez tous un desir sans égal De conquérir au moins le saint Gréal. Bien au-dessus de la Grande-Bretagne, Dans les déserts de l'humide campagne, Sous ces affreux et lugubres climats Où les brouillards ont déployé leurs ailes, Qui sont voués à d'éternels frimas, Et quelquefois à des nuits éternelles, Aux bords d'une isle, au sein de tant de flots Cachée aux yeux et terrible aux vaisseaux, Dans une grotte à l'aspect romantique, Qui de Fingal porte le nom antique, Le saint Gréal, objet de votre ardeur, Est le trésor, est le dépôt insigne Commis au roi qu'on appelle Pécheur, Parce qu'en main il a toujours la ligne, Et sur les eaux suit le peuple nageur. A la conquête apprêtant mille obstacles, Le saint Gréal est là gardé très bien Par des soldats, et mieux par des miracles.... Nous bravons tout, nous ne redoutons rien, Disent alors, l'interrompant ensemble, Trente héros qu'un même orgueil rassemble. Du saint Gréal l'honneur m'est réservé :

Il est conquis dès-lors qu'il est trouvé.

Amis, répond Gauvain d'un air plus calme, Chacun de vous mérite cette palme ; Mais écoutez avec attention Un autre obstacle, une condition Que met le Sort à la grande conquête Qu'à terminer votre audace s'appréte. Merlin prétend qu'eût-on quarante bras, Eut-on brillé dans cent et cent combats, Là, vainement on montrera son zèle, Si par malheur toujours on ne fut pas De la décence un vertueux modèle. Enfin celui qu'à ces brillans travaux, Ou'à cette gloire un sort propice appelle, Tout en étant brave comme un héros, Doit être pur comme une demoiselle. Sachons, amis, avec sincérité Qui d'entre nous a sa virginité?

La question était embarrassante:
Ces chevaliers aux visages noiçcis,
Qui sur leurs fronts portaient leurs faits écrits,
Firent alors une mine plaisante.
Messire Lac criait tout haut: « l'arbleu!
Il ent fallu nous mettre-sous des grilles.
De chasteté fait-on ici le vœu,
Et nous prend-on pour un couvent de filles! 5

Bien franchement il faut faire l'aveu Que la demande était des plus nouvelles. A la victoire en nulle occasion On n'avait mis cette condition, Et les héros sont rarement pucelles. Aucun n'avait le mérite requis. Du premier trouble alors qu'on est remis, Chacun prétend, à force de vaillance, Du grand Merlin éluder la sentence. Chaeun s'éloigne avec l'espoir rival De conquérir bientôt le saint Gréal. Puisse le ciel seconder l'espérance De ces guerriers, héros entreprenans! Leur embarras mérite qu'on y pense, Et doit prouver à nos sous-lieutenans Qu'il faut toujours garder son innocence.

FIN DU CHANT DOUZIÈME.

# LA TABLE RONDE.

### CHANT TREIZIÈME.

Ambassade. Voyage. Deux amans se revoient. Imprudence d'Yseult. Folic de Tristan. Son lai de mort.

Parfois l'Hymen, propice à deux époux, Daigne embellir jusques à leur autonne. Rendons justice à ce dieu noble et doux: Quand il fait bien, il fait mieux que personne. Mais, par un tort qui nuit à ses vertus, L'Hymen s'endort, comme le bon Homère. Même je crois qu'il s'endort encor plus, Et, comme on sait, il ne s'éveille guère. Pourquoi faut-il que ce dieu bienfaiteur, Qui fait parfois le charme de la vie, Le plus souvent soit un pauvre enchanteur Qu'on voit d'abord au bout de sa magie!

Tristan, hélas! n'eut pas un seul moment De doux plaisir, de tendre enchantement. Depuis long-temps, en proie à la tristesse, A tous ses vœux infidèle à la fois, De son épouse il négligeait les droits,
Tout en causant les pleurs de sa maitresse.
Voilà qu'un soir, tout juste au bout de l'an,
D'une voix douce, une femme voilée
Lui dit tout bas: Dieu vous garde, Tristan.
Ciel! du héros combien l'ame est troublée!
Il reconnaît à cette douce voix
Cette Brangien qu'il ouït tant de fois.
Tristan l'embrasse: Ah! Brangien, je te prie,
Que fait ma dame, et quel est ton projet?
Brangien lui rend cet écrit de sa mie;
Avec transport il baisa le cachet.

« Fai bien souffert de ce nœud qui vous lie; Mais je n'ai pu toutefois vous haïr. Venez, Tristan, pour me rendre à la vie, Ou soyez sur qu'Yseult s'en va mourir. »

Ciel, dit Tristan! Brangien, ma bienfaitrice, Cours vers Yseult: que sa douleur finisse.
Dis qu'en mon cœur notre amour est sacré, Qu'avant un mois vers elle me rendrai.
Sur-tout, Brangien, dis-le bien à ma belle:
Je ne suis pas si coupable envers elle
Qu'elle le croit. Remplissant son desir,
Brangien s'éloigne, et, lui, songe à partir.
Plein d'une ardeur brillante et vagabonde,
Que son beau-frère éprouvait dès long-temps,

### CHANT TREIZIÈME.

Il veut, dit-il, se rappelant au monde, Se signaler par des faits éclatans, Et mériter enfin la Table ronde. Sa chaste épouse, approuvant ses projets, Montre pourtant de pudiques regrets. Tristan, emu d'une peine secrette, Voit sa douleur qu'il ne mérite point, Et part enfin, confus au dernier point En la voyant de lui si satisfaite. Ne voulant pas que l'on connût son tort, En Cornouaille il n'alla point d'abord; Mais il courut dans la forêt d'Arnantes Donner l'exemple au jeune Kéhédin; C'est là, sur-tout au perron de Merlin, Que se faisaient les prouesses brillantes. C'est là qu'il vit, montrant sous des lambeaux Et le regard et le port d'un héros, Un chevalier qu'un complot sanguinaire Avait privé de son malheureux père, Et qui jura d'en vêtir les habits Jusqu'au moment où du crime commis Il tirerait une peine exemplaire. Mais trois géans, fiers de cet attentat, D'un seul guerrier craignaient peu la vaillance. Tristan à lui s'unit pour ce combat; Des oppresseurs ils tirèrent vengeance, Et satisfait, enfin, le fils vainqueur Prit des habits dignes de sa valeur.

Pendant ce temps, Kéhédin plein d'audace Non loin de là méritait une place Parmi les preux. Tristan, le lendemain, L'accompagnant dans un château prochain, Y fit d'échees une étrange partie : Dans un salon pavé de blanc, de noir, D'échecs vivans une troupe assortie, Selon les us fixés par les auteurs Obéissait au desir des joueurs: La reine avait des graces sans secondes : Le roi brillait d'ornemens un peu lourds. Faute de mieux, pour figurer les tours On avait pris deux femmes toutes rondes Comme parfois on en voit de nos jours. De l'échiquier la dame souveraine Fixait pour loi que le sort du combat L'établissait de droit esclave ou reine : L'adroit Tristan la fit échec et mat. Elle était gaie, amusante, jolie, Et sans Yseult il en eût fait sa mie. D'après cela, Tristan borna ses vœux A réclamer les prisonniers nombreux Qu'elle gardait. Son plaisir fut extrême Quand, les ayant fait amener, entre eux On lui montra le grand Artus lui-même. La veille, hélas! par un échec au roi, Artus était tombé dans cette chaîne. Puissant Artus, pendant ce temps, chez toi

Lancelot fait des échecs à la reine.

Tristan, qu'Artus veut mener à sa cour, En s'excusant s'éloigne avec vîtesse : La cour de Marc est ce qui l'intéresse. En attendant qu'il y fût de retour, Sur Lancelot et son heureux amour A cinq guerriers il imposa silence. Il u'aimait point ces discours effrénés Sur les malheurs des époux couronnés, De tels propos tirant à conséquence. Avec ce noble et fameux Lancelot Tout récemment arrivé de la France, Tristan voulait faire enfin connaissance; Mais il voulait, et ne pouvait trop tôt Revoir Yscult son bien, son espérance. Pour la revoir forcé de se cacher, Il maudissait la constance et le zèle De Kéhédin, son compagnon fidèle. De lui pourtant il sait se détacher. Sur d'autres bords il dit qu'il va chercher Une aventure, et ne dit point laquelle.

La reine Yseult, bien triste, maintefois Venait revoir la forét du Morois. Là, retrouvant des pensers pleius de charmes, Elle pleurait, mais de plus douces larmes. Avec Brangien modèle d'amitié,

Elle était là, quand Bréhus sans pitié La voit, l'admire, et, la trouvant jolie, A ses desirs il donne un libre cours, Et, s'apprétant au bonheur des vautours, Il court soudain sur Yseult qui s'écrie. Yseult, Brangien fuyaient, pâles d'effroi. Bréhus, poussant son ardent palefroi, Saisit, emporte Yseult évanouie; Mais aux clameurs un guerrier accouru, Poursuit Bréhus, trouble sa lâche joic. Bréhus, forcé d'abandonner sa proie, Croit renverser son rival inconnu, Qui, revêtu de la plus simple armure, N'a sûrement qu'une vaillance obscure. L'événement a trompé son desir. Au premier choc renversé sans blessure, Il feint la mort pour ne pas la subir; Et, l'inconnu volant à la victime, Dans la forêt Bréhus prompt à courir, Y va cacher sa défaite et son crime.

Qu'importe, au reste, au généreux vainqueur!
De la beauté dont il sauve l'honneur
Se rapprochant, plein du plus noble zèle,
Il prend sa main, dégage ses cheveux,
Et, sur ses traits ayant jeté les yeux,
S'écrie et tombe évanoui comme elle.

Yseult, qu'au jour rappelle sa clameur, Reprend ses sens, et voit avec douleur A ses côtés un chevalier fidèle Qui sûrement s'est immolé pour elle. Elle, et Brangien qui la rejoint alors, Les yeux en pleurs, voudraient à la lumière Le rappeler par leurs touchans efforts, Et de son casque ont levé la visière. O tendre Yseult! ô coup heureux du Sort! Et quel objet se présente à sa vue! Dieu! c'est celui dont son cœur est charmé, Celui qui l'aime et qui l'a défendue! Par un baiser Yscult l'a ranimé: Ce doux baiser, comme une voix connue, A retenti dans son cœur enflammé. Tristan regarde, il cède à son ivresse : Il presse Yseult, qui dans ses bras le presse. Yseult lui doit les plus cruels instans Et la douleur qui long-temps l'a frappée : De le gronder elle n'eut pas le temps; A le revoir elle était occupée!

Tristan alors s'en vient incognito Près Cintagueil, dans un joli château. Le bon Dinas en est propriétaire. Ce sénéchal lui prêta son secours Au temps jadis, et les mêmes amours Se ranimaient à l'ombre du mystère; Tristan avait encore de beaux jours; Mais Kéhédin, dans sa rage indiscrète, Ayant enfin découvert sa retraite, Vint I'v trouver, plus importun toujours. Vous devinez dans quel trouble il le jette. N'étant admis au secret de ces feux, Kéhédin va quelquefois à la ville, Y voit Yseult, en devient amoureux: Ne l'être pas était trop difficile. Dès-lors ce prince, en qui l'amour a lui, A de Tristan deviné la tendresse; Mais il l'excuse en voyant sa maîtresse. Depuis ce jour, plein de trouble et d'ennui, Il a caché sa flamme à son beau-frère, Sûr que ses feux le mettraient en colère, Encor qu'il fût du même avis que lui. Mais Kéhédin a peu l'espoir de plaire. Ce faible espoir périt de jour en jour. Lui-même, hélas! va périr à son tour, Et, pour adieux, à sa cruelle amante Il fait remettre une lettre touchante. La douce Yseult, en cette occasion, S'épouvantant de la mort qu'il annonce, Dans son billet, à bonne intention, Dit quelques mots de consolation. Hélas! Tristan surprend cette réponse.

Tristan, que blesse un ton plein d'amitié,

Pour de l'amour a pris de la pitié.
Tristan, en proie au plus cruel supplice,
Ne doute pas qu'Yseult ne le trahisse.
Il part; il court; dans son cruel transport,
A Kéhédin il veut donner la mort.
Rempli d'ailleurs d'un courage héroïque,
Kéhédin fuit un héros frénétique.
Dans le courroux dont il est embrasé,
Tristan en vain à le suivre s'applique
Et sur un roc va tomber, épuisé.

Après long-temps, et lorsqu'à la lumière Le chevalier rouvre enfin la paupière, Quel changement! ce n'est plus ce guerrier Ne respirant que vengeance et carnage, Qui, furieux, a dans ses yeux la rage, Et le trépas dans son bras meurtrier: C'est un amant qui de sa souveraine N'eût soupçonné jamais la trahison, Dont la surprise accroît encor la peine, Et dont la peine a troublé la raison. Ce beau Tristan, qui, guerrier redoutable, Ne fut jamais terrible qu'au méchant, Reprend bientôt son caractère affable. Offrant aux yeux son désespoir touchant, Dans sa folie il est encore aimable. Le voyageur s'arrétant près de lui Ne pense pas, un moment, à le craindre;

Mais, volontiers lui prétant son appui, Il est long-temps occupé de le plaindre. Quoi! dit Tristan, elle a pu me trahir, Elle qui fut aussi tendre que belle! De ses sermens perdant le souvenir, Elle se rit de ma douleur mortelle; Et moi, bercé d'un heureux avenir, Dans mon erreur me reposant sur elle, Je croyais voir le jour s'évanouir, S'enfuir la mer, et l'univers périr, Avant de voir mon amie infidèle. Qu'ai-je donc fait? dites-moi d'où survient Ce changement, après tant de promesses? Elle m'aimait, autant qu'il m'en souvient, Et le prouvait, dieu! par quelles caresses! Croyez encore aux sincères amours, O vous témoins du mal qui me dévore! Pour elle, hélas! j'aurais donné mes jours, Et l'aurais cru trop peu donner encore! Tristan, alors vaincu par ses douleurs, Laisse tomber le torrent de ses pleurs. Ah! quels que soient ses revers, ses alarmes, L'homme, si fier, rarement par des larmes Veut convenir du chagrin qu'il nourrit: L'homme qu'i pleure est un roi qui fléchit. Jugez, amis, lorsque c'est un grand homme! Devant les pleurs du héros qu'on renomme, Le regard souffre et le cœur s'attendrit.

Le jour, la nuit, dans la froide Angleterre, Scul, sans asile, avant pour lit la terre, Tristan, malgré l'aquilon en fureur, Ne paraît rien sentir que sa douleur. Sans faim, sans soif, déchiré par la ronce, L'infortuné, dans son égarement, · Parlant aux pins très sérieusement, Est tout surpris de rester sans réponse. Quelques marmots, charmés en le voyant, Autour de lui s'attroupent en criant : Le fou! le fou! Loin que Tristan réclame, Oui, je suis fou, dit-il en souriant; Car j'ai pu croire aux sermens d'une femme. Mes chers amis, peut-être à votre tour Vous serez fous comme moi quelque jour. Survient alors la noce du village Oui s'amusait à des chants assez doux, Et la fillette admise au mariage Etait menée aux mains de son époux. Tristan se lève, et marchant vers la belle : Aimez-vous bien, lui dit-il, votre amant? - En pouvez-vous douter un seul moment! A tout jamais je l'aimerai, dit-elle. A ces propos naïvement tenus Tristan avec un lugubre sourire : Vous l'aimerez, dit-il; je le desire : Mais, par hasard, si vous ne l'aimiez plus, Souvenez-vous de ce que je vais dire :

Au nom du ciel, attrapez-le, mais bien, Mais de façon qu'il n'en soupçonne rien; Gardez sur-tout qu'il puisse voir et lire Un seul billet.... Eh mais, qu'ai-je donc dit! Vous avez l'air mécontent, interdit. Je le vois trop, mon discours vons étonne: Excusez-moi; n'entrez pas en courroux; Jamais exprès je n'offensai personne, Et je suis loin de commencer par vous. Tristan a dit: il avait l'air si doux Qu'en le plaignant voilà qu'on lui pardonne.

Et cependant Yseult au désespoir Reçoit le coup qu'elle n'a pu prévoir. Dinas apprend à cette tendre amante Que le mal naît de sa lettre imprudente. Elle en écrit une autre à Kéhédin, Qui, sans retour chassé de sa présence, A tout jamais dans un moutier voisin D'un fol amour va faire pénitence. Dieu, dont il faut adorer la clémence, Prend bien souvent le rebut du malin.

Yseult ne peut, liée au rang supréme, Près de Tristan accourir elle-même. Brangien, dit-elle, il faut mê secourir; Cours le chercher, le soigner, le guérir. Pars, et l'Amour doit te prêter ses ailes. Si tu ne veux bientôt me voir mourir, Viens promptement m'apporter des nouvelles. Voulant d'Yseult consoler la douleur, Brangien s'en va, non sans avoir grand' peur. Lorsque, autrefois, sous une humide tombe, Le genre humain descendit tout entier, Ainsi Noé, sur la terre, en courrier, Expédiait une tendre colombe Qui rapporta le rameau d'olivier.

Parmi les bois, comme Brangien timide Epouvantait le timide chevreuil, Elle aperçoit le léger Passebreuil, Du fier Tristan ce coursier intrépide, Qui, seul et morne, en partage le deuil. Jusqu'à Tristan cet indice la guide. Las! ce héros, accablé de regret, Etait déja presque méconnaissable. Qui l'aurait dit : Tristan la méconnaît. Mais, étonné de son tendre intérêt, Il est ému de son soin secourable. Restez, dit-il; Tristan auprès de vous Se trouve mieux, respire un air plus doux. Onc près de vous je n'ai passé ma vie, Et cependant je crois voir une amie. Ah! demeurez près d'un infortuné: Qu'il ne soit point par vous abandonné Comme il le fut par sa dame cruelle.

Une bonne œuvre est à faire en'ee jour; Vous la ferez, vous si douce et si belle! Rien n'est changeant à l'égal de l'Amour; Mais la Pitié, dit-on, est plus fidèle.

De le guérir cherchant quelque moyen, Brangien alors d'une voix attendrie Lui nomme Yseult, et dit : Je suis Brangien. A ces deux noms, la sombre rêverie Vient, de Tristan redoublant les regrets, L'envelopper dans un nuage épais. De sa douleur effet triste et terrible! Le sentiment le rend comme insensible. Quel parti prendre...! en un château voisin, Brangien alors va chercher une lyre. Elle prélude : ô changement soudain! Tristan s'éveille aux accens qu'elle en tire. Quelque plaisir à son ame étranger Sur tous ses maux semble alors surnager. Il lève enfin les yeux : - Ah! demoiselle, Continuez; ces sons consolateurs Me feraient presque oublier mes malheurs. Que dis-je, hélas! leur accent m'y rappelle. Pois il reprend, mu d'un soudain transport: N'ouïtes-vous jamais un lai de mort? Un lai de mort! jamais, seigneur, dit-elle. Prenant la lyre, alors Tristan : Hé bien, Ecoutez-moi, vous entendrez le mien.

Très vainement elle veut s'en défendre; Et cependant qu'au comble des douleurs Brangien pleurait et lui cachait ses pleurs, Tristan chantait d'une voix faible et tendre:

« Je fis jadiséchansons et lais : \*
Avec joie alors je chantais.
Aujourd'hui, mourant de regrets,
C'est mon chant de mort que je fais.

« Amour, charmante fantaisie, Toi que j'ai constamment suivie, Toi qui donnes à tous la vie, C'est par toi qu'elle m'est ravie!

« O bon Jésus, sois mon soutien! J'espère un peu; je ne crains rien. Perdre l'objet qu'on aimait bien, Cet enfer est pis que le tien.

« Auteur de ma peine mortelle, Yseult si douce et si cruelle, Vivant, je te vis infidèle: Qu'à ton cœur ma mort me rappelle.

\* Lai rajeuni par M. de Tressan, et refait aujourd'hui en grande partie. « Tu me dédaignes aujourd'hui; Quand mon dernier jour aura lui, Tu diras, dans un sombre ennui: Aucun ne m'aima tant que lui.

« O Gloire, quand la mort m'appelle, Adieu te dis comme à ma belle! Souvent te négligeai pour elle, Et tu me seras plus fidèle.

« A tout jamais adieu te dis, O mon père que je chéris. Ils ne furent point accomplis, Tes vœux pour ton malheureux fils!

« Noble fleur de chevalerie , Lancelot, dont la courtoisie A tant de valeur est unie , Satisfais ma dernière envie:

« Je te lègue lance et harnois; Mais, en combats comme en tournois, Lancelot, dans tous tes exploits, D'Yseult fais respecter les droits.

« Sans trop d'effort, même avec zèle , Chacun avoùra qu'elle est belle ; Fais plus pour moi, fais plus pour elle: Soutiens aussi qu'elle est fidèle!, »

Ainsi, les yeux chargés de nobles pleurs, Chantait Tristan, d'accord avec sa lyre. N'osant troubler le chant de ses malheurs, Brangien plaignait son erreur, son délire. Tout se taisait: la forêt, les oiseaux, Compatissaient à sa perte cruelle, Et comprenaient, écoutant ce héros, De la douleur la langue universelle.

FIN DU CHANT TREIZIÈME.

## LA TABLE RONDE.

## CHANT QUATORZIÈME.

Tristan guéri. Il s'exile. Bréhus le met aux prises avec Lancelot. Dinadam. Sacrémor. Les chevaux : le secours. Les frères d'armes.

A LA gaîté sans peine on me décide. Souvent le rire est l'accent du bonheur. Mais savez-vous rien de plus insipide Qu'un implacable, un éternel rieur, Par qui d'abord toute noble pensée Est brusquement, follement repoussée, Et qui ne peut souffrir un seul moment La raison grave, ou le doux sentiment? A mon avis, ce fatigant délire Est, plus qu'aucun, fâcheux à rencontrer. Je l'avoûrai, s'il fallait toujours rire, J'aimerais mieux, je crois, toujours pleurer. Oui, je préfère, en sa douleur mortelle, Du noir Young la complainte éternelle, A ces bouffons, intolérables fous, De la gaîté cruels panégyristes.

O mes amis, ce sont des gens bien tristes Qui disent tant: Ça, réjouissons-nous. Moi, je vous dis: Rions le plus possible. Mais quelquefois, si notre ame est sensible, Songeons aux maux dont l'homme est accablé. Celui qu'on plaint est presque consolé. Sur cette terre où naissent tant d'alarmes, Où le malheur domine si souvent, Le Créateur, par un soin prévoyant, A mis aussi du plaisir dans les larmes.

Lorsque Tristan eut dit son lai de mort, Il s'occupa de l'écrire d'abord. O vous, dit-il, bienfaitrice chérie, Prenez ce lai, portez-le, je vous prie, A celle-là qui m'a bien pu trahir, Et que jamais je ne pourrai haïr. Quelle que soit la peine déchirante Dont m'a navré ma trop cruelle amante, Malgré ma mort, je sens qu'en notre amour Je dois encore au bonheur du retour. Vous qui daignez compatir à ma peine, Allez porter mes adieux à la reine. Dites aussi mes regrets à Brangien, Qu'Yseult chérit et justement honore. Daignez la voir, et répétez-lui bien Que je l'aimais quand je vivais encore.

Ne voulant rien tenter en ce moment, Brangien alors s'éloigne tristement, Et chez Yseult, par un récit fidèle, De ces malheurs va porter la nouvelle: Mieux eût valu les cacher à jamais. A ce récit, la douleur est trop forte : Yseult éclate en pleurs .... très indiscrets; Car, prévenu par des avis secrets, Marc justement écoutait à la porte. Il a grand tort; mais enfin il entend Yseult pleurer son doux ami Tristan. Sûr de son fait, il paraît, il s'emporte: Hé bien; bravant l'éclat de sa fureur, La donce Yseult l'écoute sans terreur. Frappez, dit-elle : un pouvoir invincible A pour Tristan su me rendre sensible. Oui, je l'aimai; je l'aime encor. Je veux Que de ma mort la sienne soit suivie. Privé de sens, il va perdre la vie: Immolez-moi, pour combler tous mes vœux. A Marc alors elle dit la folie, L'état affreux de son neveu Tristan. L'aimant au fond, malgré la jalousie, Le roi s'émeut, et change en un instant. Tristan pour lui fit plus d'un sacrifice; A sa vaillance il doit plus d'un service: Il s'en souvient, et, se laissant toucher, Voilà qu'il court lui-même le chercher.

### CHANT QUATORZIÈME.

Dans son palais sans retard il l'amène; Par des docteurs il le fait secourir. Il fait bien mieux; il permet que la reine, Plus grand docteur, concoure à le guérir. Yseult, qui vient avec Marc, qui l'en prie, De son amant hâte la guérison; Et ses beaux yeux, qui troublent la raison, Ont de Tristan dissipé la folie. Mais ce succès, dès qu'il est constaté, Vient réveiller une autre frénésie : Dès que Tristan a repris la santé, Marc, à son tour, reprend sa jalousie.

Il avait tort : Yseult et son amant De ce bienfait gardaient la souvenance, Et faisaient taire un autre sentiment Devant celui de la reconnaissance. Mais cet Andret dont je vous ai parlé, Par ses rapports et par la calomnie, Agit si bien que Marc', déja troublé, Fait tout-à-coup une étrange avanie A son neveu, qui, surpris, indigné, Un beau matin se réveille enchaîné. Plein de colère, et cela devait être, L'amant d'Yseult résistait vainement, Lorsque chez lui Perceval justement Fort à propos s'avisa de paraître. Oh! oh! dit-il, que trouvé-je en ces lieux?

Tristan chargé de fers injurieux! Je vois ici l'effort de quelque traître. Certe! un complot perfide, astucieux, N'est pas ici difficile à connaître. Pour l'éclaircir, le gallois Perceval, Qui, comme on sait, était parfois brutal, Jette d'abord Andret par la fenêtre. Tristan, alors, dont il brise les fers, De ce méchant peint le complot pervers. Héros de qui l'on vante les merveilles, Dit Perceval, yous qu'on ose outrager, J'ai grand desir d'aller, pour vous venger, A ce roi Marc donner sur les oreilles. Tristan répond : Il vient de m'obliger; Puis, c'est mon oncle : oublions ses injures. Soit : adieu donc; vous voilà délivré : Perceval dit, et, de gloire altéré, Ailleurs il va chercher des aventures.

A son cher oncle écrivant sans retard,
En se plaignant Tristan se justifie.
Sire, dit-il, je vais, par mon départ,
Calmer l'excès de votre jalousie;
Mais, en partant pour combler vos souhaits,
J'ose exiger qu'Y seult soit respectée.
Je me souviens de vos derniers bienfaits:
J'oublirais tout, la sachant insultée.
Il part alors, étouffant ses regrets,

Et, malheureux, mais voulant être utile, Il court montrer ses guerrières vertus. Mal cultivé, le royaume d'Artus En beaux exploits était du moins fertile. Or c'était là que l'attendait Bréhus.

Ce chevalier fameux par ses querelles, Très violent, sur-tout envers les belles, Se rappelait toujours avec humeur La reine Yseult ravie à son ardeur. Ce procédé de Tristan son vainqueur Lui paraissait tout-à-fait malhonnête; Et, de ce jour, il tenait dans son cœur Contre Tristan une vengeance prête. Enfin, croyant accomplir son dessein, L'adroit Bréhus, que le dépit obsède, Lui fait, un jour, dire que Palamède Veut le combattre au perron de Merlin. Tristan y court, ignorant qu'on l'abuse. Or, Palamède est sur un bord lointain. Le noir Bréhus sait, par une autre ruse, A ce perron attirer Lancelot. Tristan et lui sont les seuls dont l'assaut Lui fasse peur : il espère, le traître, Voir périr l'un, et tous les deux peut-être. Tristan outré sans retard en effet S'élance, et croit courir sur Palamède; Et Lancelot, au combat toujours prêt,

Voyant très bien quel desir le possède, Sur lui, d'abord, court, la lance en arrêt. One il ne fut un choc si redoutable. Chevaux, guerriers, ont roulé sur le sable; Et, l'un de l'autre admirant la vigueur. Les deux héros les plus héros du monde, Le glaive en main, signalent leur valeur Oui retentit dans la forêt profonde. Leurs boucliers, cédant à leur fureur, Ne peuvent plus les garder de blessures. Bientôt le fer détache leurs armures, Et quelquefois leurs glaives furieux Vont s'abreuver de leur sang généreux. De ce combat l'égalité cruelle Pour un moment au calme les rappelle. Vous eussiez vu ces héros, s'appuyant Sur le pommeau de leur terrible épée, Reprendre haleine; et tous deux, s'observant, D'étonnement avaient l'ame frappée. Sire guerrier, tel rival jusqu'ici, Dit Lancelot, ne me voulut abattre. Puisqu'il paraît que vous voulez combattre Jusqu'à la mort, je le veux bien aussi; Très volontiers à vos desirs je cède. Mais dites-moi votre nom, s'il vous plaît? Dicu! dit Tristan que la voix étonnait, Vous n'êtes pas l'Africain Palamède! Des chevaliers ô yous le plus vaillant,

J'aurais déja bien dû vous reconnaître. N'étes-vous pas Lancelot? A l'instant, Dix villageois apostés par le traître Qui voulait voir ces héros s'attaquer, Mais nullement s'entendre et s'expliquer, Dix villageois, d'une voix altérée, De trois côtés appellent au secours. Pour les héros la prière est sacrée; Et tous les deux, terminant leurs discours, De deux côtés courent, de l'innocence Et du malbeur embrasser la défense. Chacun alors s'est tu dans la forêt. Et cependant les héros s'égarèrent. De se quitter ils avaient du regret; De se revoir ils avaient le projet; Mais de long-temps ils ne se retrouvèrent.

Tout en cherchant son rival aux combats, Tristan montrait une valeur extrême. Il vit, un jour qu'il ne combattait pas, Quatre guerriers: Queux est le quatrième. Tous à Tristan demandent son pays, D'un air gabeur et d'un ton dérisoire. Gabant aussi, Tristan répond: Je suis De Cornouaille, et vous pouvez m'en croire. Or, dans ce temps, pour les Cornouaillais, En fait de guerre, on avait peu d'estime: En ris bruyans les guerriers Cramalais

272

Ont éclaté d'un concert unanime. Tristan, par eux à jouter invité, D'un peu d'effroi ne paraît pas le maître. Pour ses hauts faits Tristan par-tout vanté, Fait le poltron : comment le reconnaître! Tous nos railleurs ne le pressent que plus. Enfin Tristan, après de longs refus, Leur dit: Messieurs, puisqu'il faut vous combattre, Veuillez bien loin vous reculer tous quatre : Et puis, prenant à la fois votre élan, Laissant chacun trente pieds de distance, Vous partirez. L'on approuve Tristan, Et Queux charmé dit : C'est moi qui commence. Commencez donc, dit Tristan; je crains bien Oue le second n'ait plus à faire rien. De votre force et de votre vaillance Vous abusez, messicurs. Tous, sans retard, Ils prennent champ, criant: Pauvre couard! Comme il l'a dit, Queux le premier s'élance; Mais, ô revers! Tristan un peu brutal, Sans s'ébranler, du premier coup de lance A renversé l'homme avec le cheval. Messire Queux, bien qu'homme d'importance, Git, abattu. Le vainqueur, s'élançant, A ses côtés renverse le deuxième. Six pas plus loin le troisième gisant Six pas plus loin voit choir le quatrième. D'un air hien calme alors le heau Tristau

Leur dit: Messieurs, je ne fais rien qui vaille; Je vous l'ai dit. Souvenez-vous pourtant De ce couard qui vint de Cornouaille.

L'un de ces preux, ayant nom Dinadam, Seul se relève, et court après Tristan. Seigneur, dit-il, votre plaisanterie Est excellente et bien juste envers nous. Ah! dites-moi votre nom, je vous prie. Tristan se nomme. Il se peut bien! c'est vous, Brave Tristau, fleur de chevalerie! Héros fameux, veuillez, dans vos hauts faits, Pour compagnon m'agréer désormais. Je sais gaber, mais sais aussi combattre. Tristan l'accepte, et tous deux ont lié Le nœud chéri d'une douce amitié; Car Dinadam, aussi brave que quatre, Devisant bien, et gai dans ses récits, Était au moins aimable comme six; Mais le malheur s'attachait à ses armes. Tristan trouvait au péril mille charmes: Tristan, de vaincre était toujours pressé, Et Dinadam était toujours blessé. Lui, qui jugeait l'aventure importune, Goûtait très peu ce jeu de la Fortune, Quand, à son tour, Tristan, un peu distrait, Par un guerrier, défié sur la brune, Fut renversé. Le vainqueur, comme un trait,

274

Après cela, s'éloigne et disparaît.

Le fier Tristan, qui veut en vain le suivre,
Fort justement à son dépit se livre.
Quel est, dit-il, ce guerrier inconnu?
Dinadam rit: Fort souvent on lui cède;
Au bouclier, je l'ai bien reconnu.

— Tu le connais! son nom? — C'est Palamède.

— Ciel! mon rival! Quoi! ce fameux guerrier
Était caché sous cette armure blanche,
Comme la porte un nouveau chevalier!
Certes, dit-il, de ce tour singulier,
Au premier jour, je prendrai ma revanche.

Le lendemain, voilà que Dinadam,
Qui sur Tristan avait pris quelque avance,
Dans la foret rencontre, pour son dam,
Sur un cheval épuisé de souffrance,
Un chevalier appelé Sacrémor,
Dont j'aurais du parler bien plus encor
Pour ses hauts faits et sa rare vaillance:
Mais, dans ce temps, on voyait tant d'éploits
Qu'à tout chanter mes peines sont perdues,
Et les héros couraient alors les bois
Comme l'esprit court aujourd'hui les rues;
Non qu'il ne fût, dans cet âge ancien,
Quelques poltrons d'une étrange faiblesse,
Comme chez nous on trouve, en cherchant bien,
Des sots encor, pour conserver l'espèce.

Quoi qu'il en soit, Sacrémor très pressé Voit Dinadam, vers lui s'est élancé, L'a défié, l'abat sur la verdure, Et, lui laissant un cheval épuisé, Part sur sa bonne et rapide monture. En ce moment, Tristan, qui les rejoint, Prétend lutter; mais Sacrémor l'évite. Sacrémor suit son chemin au plus vîte : On voit très bien pourtant qu'il ne fuit point. Vers son ami, Tristan, non sans murmures, Revient enfin. Dinadam, sombre encor, Disait tout haut : Sacrémor! Sacrémor! Eh! mon ami! mon dieu, comme tu jures, Lui dit Tristan! sais-tu que c'est fort mal! - Moi! je redis le nom de mon rival : Ah, Sacrémor ... ! Il faut être sincère; Qui dit ce nom, a l'air d'être en colère.

Tristan riait; car jadis ce héros
A combattu Sacrémor qu'il estime;
Jadis aussi, de ces brillans rivaux
J'ai raconté le combat magnanime.
Or, Dinadam, sur le coursier lassé
Que Sacrémor au moins avait laissé,
Presque aussi las, allait depuis une heure;
Un chevalier sur un autre cheval
Passe, regarde, et d'un ton très brutal
Dit: Mais c'est là mon cheval, ou je meure!

276

Allons, allons, discourtois chevalier, Sans nul retard rendez-moi mon coursier. Dinadam voit qu'on prétend le lui prendre. Tristan est loin; lui, trop souvent blessé, D'un brusque choc ne peut bien se défendre, Et sur la terre il est tombé froissé. Ne voyant pas que son ami le suive, Tristan revient sur ses pas, empressé, Voit Dinadam que sa chute a laissé Près d'un cheval encor plus épuisé Que celui-là dont ce malheur le prive. Sur ce cheval Tristan l'ayant placé Non sans efforts : ces faits me déterminent, Ami, dit-il, à ne te quitter plus; Et les voilà tous les deux qui cheminent Bien lentement parmi des bois touffus. Mais une lieue encor n'était pas faite Que, derechef, un nouveau chevalier De Dinadam voyant le destrier, Dit: Mais, c'est lui, c'est bien lui, sur ma tête! Ah! comme on a traité la pauvre bête! Elle est à moi : rendez-moi mon cheval. Oh! cette fois, Tristan prend fait et cause Pour Dinadam. Le survenant expose Qu'il a des droits ; qu'un guerrier déloyal L'a brusquement privé de son cheval. Il doit, il veut ravoir cet animal. Mais cependant qu'avec force il réclame,

Et du combat va jeter le défi,
Les destriers prennent un grand parti,
Et se sont mis tous deux à rendre l'ame.
Ce dénoûment, venu fort à propos,
Calma beaucoup les chevaliers rivaux,
Qui tous avaient la parole assez haute;
Et le combat resta là, non pas faute
De combattans, mais faute de chevaux.

Le lendemain (j'abrège, pour vous plaire, Tous ces détails), les deux guerriers unis Firent tous deux des exploits inouis; Mais, poursuivi par un destin contraire, Blessé toujours, et toujours moins dispos, Après cela, Dinadam en ces mots Très franchement harangua son confrère:

« Cher compagnon d'exploits et d'amitié, Un jour heureux avec toi m'a lié; Mais, si le ciel égala nos courages, Dans les périls si j'ai suivi tes pas, La force, ami, de nous ne dépend pas, Et t'a sur moi donné trop d'avantages. Oui, nous formons un seul tout, dont je suis Le côté faible, et je le sens de reste. Toujours blessé, cher Tristan, je ne puis Ne pas trouver ma gloire un peu funeste. De mes hauts faits ce résultat certain M'amuse encor, mais m'ennuirait demain.
Auparavant, il vaut mieux que j'abjure
Des grands exploits ce goût entreprenant:
Je ne fuirai jamais nulle aventure;
Mais j'en veux moins chercher pour le moment.
Non sans regret, ami, je te déclare
Que pour un temps de toi je me sépare. »
Oui, dit Tristan, tu jouas de malheur.
Va te guérir; c'est un soin nécessaire.
Ami, le Sort te sait un peu gabeur,
Et t'a gabé plus qu'il n'aurait dû faire.

Après avoir embrassé son ami, Dinadam part; mais, malgré ses blessures, Vite il revient, d'un courage affermi, Au bruit confus de glaives et d'armures Dont la forêt a tout-à-coup gémi. Le fier Tristan, voyant soudain paraître Un prisonnier que, lâchement unis, Environnaient plus de cent ennemis, L'avait voulu sauver, sans le connaître. Il se trouva que c'était Lancelot: Rencontre heureuse! en ce terrible assaut, Tristan tout scul aurait péri peut-être; Mais Lancelot, voyant un défenseur, Brise les fers dont on l'osa surprendre, Et, déployant sa terrible valeur, Sait à son tour l'aider et le défendre.

Ces deux héros, que Dinadam encor Vient secourir, ces deux héros terribles A leur fureur donnant tout son essor, Portent au loin des coups irrésistibles. Des cent guerriers affaiblis de moitié, Fort prudemment tout le reste a plié; Et Lancelot dit, en laissant la vie A l'un de ceux qu'il vient de désarmer: Va vers Morgain, et dis-lui, je te prie, Que ses guerriers, pour me la faire aimer, Sont moins puissans encor que sa magie.

Puis, rendant grace à Dinadam vainqueur, D'un ton pressant Lancelot le convie A lui nommer ce héros protecteur A qui, dit-il, il doit plus que la vie. - C'est Tristan. - Ciel! c'est Tristan que je voi, Lui qui souvent a combattu pour moi, Lui qui, l'honneur de la chevalerie, Honore aussi notre même patrie, Lui qui, m'ayant combattu par erreur, Pour l'admirer suspendit ma fureur, Et que depuis, dans une autre pensée, Cherchait par-tout mon ardeur empressée! Preux chevalier, dès long-temps mon desir Fut de vous voir, et fut de nous unir. Quelques périls qui jamais nous menacent, Noble Tristan, voulez-vous convenir

### 280 CHANT QUATORZIÈME.

Qu'un doux lien.... Il ne peut pas finir : Pour s'expliquer, les deux héros s'embrassent.

Ils font bien plus : réunis sans retour, Ces chevaliers nourris dans les alarmes Vont à l'autel, et veulent, de ce jour, Lier entre eux la fraternité d'armes. Devant Dieu même ils engagent leur foi : Ayant vieilli dans des vertus paisibles, Le prêtre, avec je ne sais quel effroi, A ses genoux voit ces guerriers terribles. Ils ont juré d'être toujours unis, D'avoir toujours, et quoi qu'il leur en coûte, Mêmes amis et mêmes ennemis. Leurs nobles voix font retentir la voûte. Quand leurs sermens sont reçus et bénis, Ce n'est pas tout : ils veulent davantage. De ce grand siècle un redoutable usage Vient exciter leurs tranquilles fureurs. Ils ont tous deux percé leurs bras vainqueurs. Leur sang, qui coule en ce temple sauvage, Se réunit : terrible et juste image Du nœud sacré qui réunit leurs cœurs!

FIN DU CHANT QUATORZIÈME.

# LA TABLE RONDE.

## CHANT QUINZIÈME.

La cour plénière. Le siége prêté et rendu. Le tournoi. La chemise. Tristan de la Table ronde. Confidence de deux maris à deux amans. Le faucon. La tour sans huis. Punition de Bréhus. Nouvelles du saint Gréal.

Hercule, Achille, étaient-fort obligeans;
Mais je craindrais leur colère cruelle:
Thésée, Ajax, ne sont pas de ces gens
A qui l'on veuille aller chercher querelle.
Assurément pour tous les héros grecs
J'ai bien prouvé mon zèle et mes respects;
Mais je préfère, il faut que je le die,
Les preux brillans de la chevalerie.
Les chevaliers, tout aussi valeureux,
Sont plus polis, beaucoup plus généreux,
Aiment moins l'or, et bien mieux leur amie.
L'Honneur n'était qu'un enfant au berceau,
Pendant les jours de la mythologie:
Ce n'est qu'aux jours de la chevalerie
Qu'il a grandi, qu'il s'est montré si beau,

Que sa bannière est beaucoup plus suivie.
O toi, par qui le mortel abattu
S'anime encor d'un courage suprême,
Brillant Honneur, tu n'es pas la vertu,
Et fais souvent plus que la vertu même.
On voit changer plus d'une opinion:
Mais sur tes droits nous garderons la nôtre.
Ta noble loi, chez mainte nation,
Sera du moins une religion
Lorsque peut-être on n'en youdra plus d'autre.

Par Dinadam guidés et prévenus, Les deux héros, qui sont devenus frères, Vont sans retard à Cramalot. Artus Qui fort souvent tenait des cours plénières, En donnait une où les rangs se pressaient. Par des hérauts, appelés à la ronde, Rois, ducs, barons, vavasseurs, accouraient. Artus avait invité tout le monde, Hors toutefois les vilains qui payaient. Mais ils étaient tolérés ; souvent même Artus, montrant une largesse extrême, Distribuait des habits, de l'argent, Qu'à ramasser on était diligent. Dans ces jours-là, jours d'une joie antique, Tous les plaisirs connus alors; musique, Danses, repas, ménestrels et jongleurs, Des ours dansans, et des escamoteurs!

Pendant la fête, Artus se prit à dire : Je veux donner un superbe manteau A celui-là qui fera le plus rire. De toutes parts, plein d'un zèle nouveau, Chacun s'escrime, et, doublant de courage, Fait de son micux pour paraître amusant. Mais ce n'est pas, comme l'a dit un sage, Lorsque l'on veut le plus être plaisant, Ou'on est certain de l'être davantage. Or, cependant qu'un ménestrel joyeux De mainte épouse exposait la malice, Un peu plus loin, un bouvier tout poudreux S'est avancé vers le sénéchal Queux, Qui s'ennuvait de faire la police. Je viens manger, puisqu'on nous le permet; Seigneu: , dit-il, un siége, s'il vous plaît. Queux, plein d'humeur, répond à la prière, D'un coup de pied qu'il lui lance au derrière, Et, d'un air digne et hautain : Va, maraud, Voilà, dit-il, le siége qu'il te faut. Notre bouvier, en modérant son ire, Ne souffle mot, dans un coin se retire, Dine très hien, puis, sans autre repos, Va près d'Artus, où, par un noble zèle, On disputait de tours, de fabliaux. Queux écoutait, en serviteur fidèle, Quand, bien visé par le bouvier dispos, Il en recoit, juste à la même adresse,

Un coup de pied de la première espèce. Ainsi traiter un noble sénéchal, Vous le sentez, c'est infiniment mal. Artus aussi se met fort en colère, Voyant qu'on manque à son grand-officier. Sire, j'ai su, dit alors le bouvier, Que je pouvais faire ici bonne chère; Je suis venu. Voyant que l'on s'assied, J'interrogeais monsieur que je révère : Il m'a prêté pour siège un coup de pied; Or, à présent, n'en avant plus que faire, Je le lui rends; et vous conviendrez bien Qu'au sénéchal, sire, je n'ai plus rien: Quoique indigent, j'ai de la conscience. A ce discours, un rire universel Part à la fois dans l'assemblée immense. Le roi s'y joint, et son rire fut tel Que des seigneurs la foule satisfaite, A ce bouvier qui payait bien sa dette Tout d'une voix adjugea le manteau. Il le reçoit, et son éclat nouveau Donne du prix à sa mine vulgaire. Le sénéchal, pendant tout ce bruit-là, Se promenant sans sa grace ordinaire, Ne trouvait rien de plaisant à cela.

Tristan d'abord ne se fit pas connaître. Le lendemain, un tournoi des plus beaux Fixa les yeux du peuple et des héros. Mais qui croira ce qu'on y vit paraître? Un chevalier, plein d'une noble ardeur, Jusqu'à l'excès portait la vaillantise, Et, seulement, pour défendre son cœur, De sa maîtresse avait pris la chemise. Dinadam dit : Eh, mais! c'est Sacrémor : Oui, c'est bien lui ; je le retrouve encor: Lors Sacrémor prévenant son murmure, Lui dit : Ami, pardonnez-moi; je vais De l'autre jour expliquer l'aventure. J'étais mandé par ma dame, et n'avais Nul temps à perdre. Épuisant ma monture Pour arriver, brusquement j'en changeais Avec tous ceux qu'en chemin je trouvais. Par là, répond Dinadam, tout s'explique; Mais consentez à m'expliquer aussi L'occasion de ce costume unique : Dans un tournoi peut-on paraître ainsi? Oui, répondit Sacrémor; à ma dame, Bien plus puissans et plus riches que moi, Deux chevaliers ont présenté leur foi. Pour éprouver leur courage et leur flamme, Elle a promis son amour à l'un d'eux, Si, sa chemise étant la seule armure, Il affrontait ce tournoi hasardeux. Tous deux ont craint de tenter l'aventure. Ma dame alors, prompte à les refuser,

M'a fait le don de me la proposer. Pour obtenir que ma dame se donne. Vous sentez bien.... Mais la trompette sonne. Il dit, il part à l'égal de l'éclair, Et, seulement couvert de sa vaillance, Sur des guerriers tout habillés de fer Il a couru. Dieu! quelle violence! Bientôt les coups de ses rivaux unis De son écu dispersent les débris. Mais, désormais, en vain leur foule tente De l'épargner : lui, sur eux se lançant, Fait tout pour plaire à sa dame présente. Ce preux repait son glaive de leur sang. Son sang aussi coule par vingt blessures; Tout, hors la gloire, est par lui méconnu. Il fait si bien que, malgré leurs armures, Tous les guerriers cèdent au guerrier nu.

A cet aspect on l'entoure, on l'embrasse On l'applaudit. Des luttes de ce jour Il a le prix, et le prix de l'amour. Onc on ne vit une plus noble audace. A le soigner tandis qu'on s'empressait, A ses voisins Queux enchanté disait: S'il fit cela par l'ordre de sa dame, Certe, elle doit récompenser sa flamme, Et ce sera bien fait, sur mon honneur! En ce moment, le sénéchal qui cause A vu.... sa femme, et surpris, non sans cause, Il reconnaît que, du casque vainqueur Elle a paré son visage de rose. Par un tel trait, la dame, en dévoûment Voulait alors égaler son amant. Le sénéchal, plein d'une humeur brutale, Eût volontiers battu la sénéchale; Mais de son ire il modère l'essor; Car ses échecs ont lassé son courage; Et seulement, Queux, en époux très sage, Dit: Ce trait-là prouve pour Sacrémor Beaucoup d'estime, et mon cœur la partage.

Le lendemain, le choc trop général Que l'on nommait le combat à la foule, Fait place au choc où l'on n'a qu'un rival. De maint guerrier, là, le renom s'écroule: Mais quelle gloire au dernier assaillant! On commençait, quand une demoiselle De Cintagueil arrivée à l'instant, De par Yseult, demande à son amant S'il l'aime encor, et s'il s'occupe d'elle? Un autre eût dit: En peut-elle douter! Tristan répond seulement: Prenez place. Tristan alors, empressé de jonter, Montre et déploie une incroyable audace, Aucun héros ne peut lui résister. Il a deux fois renversé Palamède,

Comme en amour son rival en exploits.
Il en a tant renversé, qu'on lui cède
Le premier prix du plus beau des tournois.
Alors Tristan court à la demoiselle,
Heureux témoin de ses succès divers:
Allez, dit-il, vers celle que je sers,
Et dites-lui si je m'occupe d'elle.

On ne pouvait rien répondre à cela. Heureux témoin de ces merveilles-là, De son plaisir Lancelot n'est pas maître. Il court chercher, il a fait reconnaître Son cher Tristan, qu'Artus vraiment joyeux Reçoit très bien, et Genièvre encor mieux. Dans ce Tristan qui gagne les batailles, Genièvre aussi contemple avec plaisir Le Lancelot d'Yseult de Cornouailles. Tous les héros, charmés de l'accueillir, Veulent qu'Artus, sans retard, les seconde; Et ce grand roi, qui cède à leur desir, L'a proclamé preux de la Table ronde. Par un bonheur dont ils furent ravis, Méliadus rentrait sur cette terre. Il fut témoin des succès de son fils : C'est, comme on sait, le paradis d'un père. Ah! trop souvent un mortel ignoré, Un nom obscur, un fils dégénéré Succède au nom que la gloire révère :

Heureux qui peut, comme Méliadus, Avec orgueil présentant son image, Dire tout haut: Mes exploits sont connus; Ceux de mon fils le seront davantage.

Du beau Tristan Lancelot fut patron.
En les voyant tous deux, chacun s'écrie
Qu'en ce moment Artus dans sa maison
Reçoit la fleur de la chevalerie.
Quand du serment, près des autels divins,
Tristan redit les paroles fameuses,
Artus est fier de tenir dans ses mains
D'un tel guerrier les mains victorieuses.
Tout chevalier, entr'autre engagement,
Etait forcé par ce noble serment
De raconter les exploits de sa vie.
Disant les siens devant les sires clercs
Qui transcrivaient tous ses hauts faits divers,
Tristan sentit souffrir sa modestie.

Or, en ce temps si digne de renom,
Du Seigneur Dieu la sugesse profonde,
Sur chaque siége inscrivait l'heureux nom
D'un des guerriers sis à la Table ronde;
Et ce nom-là n'était pas effacé
Que le défunt ne fût bien remplacé.
Mais pour cela le récipiendaire
Devait, au moins, en faits brillans de guerre,

Valoir le preux par la mort renversé, Sans quoi du siége il était repoussé Par un pouvoir invisible et sévère. Si, survivante à travers mille écueils, L'Académie avait façon pareille, Notre œil ainsi sur l'un de ses fauteuils Verrait encor le grand nom de Corneille. Bien des fauteuils seraient moins exigeans: C'est fort heureux, il faut que j'en convienne; Et, sans nommer, je vois d'ici des gens Qu'à remplacer on aura moins de peine. Quoique long-temps on en eût pris beaucoup, Nul n'avait pu remplacer le Morhoult, Depuis le jour où dans un choc terrible Tristan, lui-même atteint d'un coup affreux, L'avait privé du titre d'invincible. On présenta son siége valeureux A son vainqueur. Loin que rien le repousse, Tristan flatté, d'invisibles concerts Entend soudain la voix brillante et douce, Et des parfums ont embaumé les airs. Du fier Morhoult si fameux dans la guerre Soudain le nom s'efface tout-à-fait, Et de Tristan le nom brillant paraît, Comme de gloire, éclatant de lumière.

Mais devinez quel roi survient alors A Cramalot: c'est le roi Marc lui-même. Marc qu'Hélyas, un voisin des plus forts, A mis soudain dans un péril extrême, Vient, de Tristan oubliant tous les torts, Querir le bras de ce neveu qu'il aime. Ses torts sont nuls, ses erreurs sont bien loin : Ils sont parfaits, ceux dont on a besoin. De voir Yseult reprenant l'espérance, Tristan charmé promit son assistance. Marc, petit roi, qu'on redoutait fort peu, Obtint d'Artus réception polie. En observant et l'oncle et le neveu, Chacun d'Yseult excusait là folie. Sur-tout Genièvre en avait grand'pitié, Et cependant au sortir de la table, Artus, prenant Tristan en amitié, Tirait à part ce héros estimable. Depuis un temps, plein d'un secret courroux, De Lancelot il devenait jaloux. Voilà qu'il cède au dépit qui l'entraîne, Et qu'à Tristan il raconte sa peine. Tristan confus, se remettant bientôt, Tout de son mieux excuse Lancelot; Dit que toujours l'affreuse calomnie, La haine injuste et la perfide envie, Chez les puissans, et sur-tout dans les cours, Ont répandu leurs horribles discours; Que Lancelot est un héros très sage, Qui trouve affreux de troubler un ménage,

Et qui sans doute a respecté celui
D'un chevalier et d'un roi tel que lui.
Artus, prenant un peu de confiance,
En ce discours trouva quelque allégeance:
Mais le plaisant (et les nouveaux amis
En rirent fort, se trouvant réunis)
Le plaisant fut que, pour la même cause,
Le bon roi Marc dans le même moment
A Lancelot disait la même chose,
Et recevait le même compliment,

Pour réprimer des assaillans barbares, Tristan et Marc n'étaient encor partis, Quand Lancelot avec des yeux ravis Vit arriver son frère Hector Desmares. Ce brave Hector, son frère naturel, Par vingt hauts faits, quelquefois des plus rares, S'était acquis un renom très réel; Et cependant j'ai bien peur, pour ma gloire, D'avoir omis son nom dans cette histoire. En disant tout je ne finirais pas: Que de héros; ô ciel! j'ai sur les bras! Hector, au reste, était dans la tristesse. Des champs d'Écosse il hâtait son retour, Cherchant partout l'objet de son amour Qu'on avait su ravir à sa tendresse, Sans qu'il connût, pour comble de douleur, Ni la prison, ni l'affreux ravisseur.

Comme souvent c'était alors l'usage, Il voyageait, un faucon sur le poing: Non qu'à chasser, dans le mal qui le point, On puisse avoir du goût et du courage; Mais ce faucon, tel que l'on n'en voit point, S'était souvent chargé d'un doux message. Les deux amans sur leur prochain lien Avaient beaucoup à dire, comme on pense; Et le faucon, courrier aérien, S'était chargé de leur correspondance. Ainsi, d'Amour recueillant les écrits, Ce noble oiseau les portait dans sa serre, Et, pour servir les intérêts du fils, Prenait l'emploi des oiseaux de la mère.

Pendant qu'Hector racontait son malheur, Des mêmes lieux vient une autre nouvelle. Carados dit au grand Artus: Seigneur, Un insolent aux combats nous appelle. Aux monts d'Écosse, en cet âpre pays, De nom du moins, vous avez pu connaître Certaine tour sans porte et sans fenêtre, Que l'on appelle au loin la tour sans huis, Et qui partout est justement citée: Car cette tour, édifice imposant, A trois cents pieds, et ses fossés autant. Elle sembla toûjours inhabitée, Ou des esprits l'occupaient seulement;

Mais, l'autre jour, un nain affreux, difforme, S'offrant aux yeux, a, sur la plate-forme, Fait retentir un effrovable son; Et l'insolent a surpris tout le monde En défiant, et par leur propre nom, Vous et nous tous sis à la Table ronde. Il a crié: C'est de par Merlinor, Du grand Merlin et successeur et gendre; Tous ces guerriers et tous autres encor Sont sous la tour défiés de se rendre. A ce récit, Artus et tous ses preux Veulent punir celui qui les outrage. Marc et Tristan, nonobstant d'autres vœux. Sont obligés d'être aussi du voyage; Car ils étaient défiés tous les deux. De ce voyage aussi furent les dames Qui déguisaient les secrets de leurs ames Dans leurs discours; et Genièvre, tout haut, Veut suivre Artus, et, tout bas, Lancelot. Après six jours d'une course légère On voit enfin cette tour singulière; Et des guerriers le groupe fort pressé S'est approché jusqu'au bord du fossé. Heureusement, les dames, en arrière Étaient encor : voilà que , de la tour De lourds cailloux roule une telle grêle Que ces preux, chers à l'hymen, à l'amour, Plus qu'à moitié sont tombés pêle-mêle.

D'un coup soudain Lancelot est froissé. Artus lui-même est atteint, renversé. Queux s'en retire avec un doigt cassé. Roulant long-temps dans des flots de poussière, Marc, qui jamais n'eut des yeux bien perçans, Y voit moins clair encor qu'à l'ordinaire. Or, de la tour les maudits habitans Sont loin des traits, et l'on ne peut rien faire Que s'éloigner, et sans perdre de temps. C'est ce qu'on fait. Les blessés, qu'on emporte, Quoique héros, geignent de bonne sorte. Jugez des cris des dames ; et, de plus, On ne savait où trouver un asile. Quelqu'un alors se souvint que Bréhus Près de ces lieux avait un domicile. On s'y rendit, et sans perdre de temps. Recevant bien ses hotesses nouvelles, Le dur Bréhus fut très poli pour elles, Et s'amusa tout bas des sentimens, De l'intérêt que témoignaient les belles Pour leurs maris, en soignant leurs amans. Mais il ne peut se dispenser de dire A ces héros sous la tour abattus, Qu'ils ont eu tort, et que lui seul, Bréhus, A les venger se flatte de suffire. Excusez-moi dans mon espoir rival; Mais, je le jure, et par le saint Gréal; Demain, dit-il, signalant mon audace, 26

Et sous la tour manœuvrant, m'arrêtant, Je reste une heure à cette même place ~ Où vous n'avez pu rester un instant.

On le crut fou; mais, sitôt que l'aurore, Passant trop vite, ainsi que fait l'amour, S'est éloignée, et quand le soleil dore Les murs noircis de l'imprenable tour, Bréhus paraît en superbe équipage Sur son cheval, terrible destrier, Lequel, laissant s'exalter son courage, Dans un combat s'élançait avec rage Sur le cheval et sur le cavalier. Bréhus, rempli de malice profonde, Et pour cela mal à la Table ronde, Excusait trop, de son vaillant cheval Ce procédé tout-à-fait déloyal. Quoi qu'il en soit, vers la tour il s'avance. Tous les héros, en voyant son projet, Le crovaient mort, et l'enterraient d'avance. Près des fossés aussitôt qu'il paraît, Avec fureur, des balistes puissantes Lancent sur lui des roches menaçantes. Mais, ô bonheur! aucun de ces éclats N'atteint Bréhus, qui, montrant son courage, Toujours les brave, et ralentit ses pas Sans recevoir un seul grain de l'orage; A haute voix défiant Merlinor

De le forcer à partir avant l'heure. L'heure s'écoule, et beaucoup plus encor, Et ce guerrier sous le danger demeure. Alors, comblé d'honneur par les héros, Et les laissant les plus surpris du monde Il va, dit-il, corriger des vassaux Après avoir vengé la Table ronde.

Un peu honteux d'avoir un tel vengeur, Tous ces messieurs admiraient son audace, Et plus encor l'excès de son bonheur : Hector lui seul, que leur joie embarrasse, Va loin de tous promener sa douleur. Son cher faucon lui tenait compagnie. Ah! lui dit-il, toujours à ses regrets, Mon bien n'est plus, ma Clary m'est ravie, Et tu n'as plus à porter nos billets. Va, va du moins, abandonnant la terre, Dans ton pays: oui, va jouir du ciel, Et respirer à côté du tonnerre. De son ami plaignant le sort cruel, L'oiseau s'éloigne : il se perd dans la nuc. Demeuré seul sur une lande nue, Hector était plongé dans ses ennuis... Qui vient troubler son cœur? qui le fait battre? Hector voyait de loin la tour sans huis: Il aperçoit, là, son faucon s'abattre. Ah! quel malheur! son oiseau va périr!

#### LA TABLE RONDE.

298

Que va-t-il faire en pareille demeure...!
Hector, après un siècle d'un quart d'heure,
Voit tout-à-coup son oiseau revenir.
O doux moment! tendrement il le serre.
Dieu! quel aspect! quel espoir l'a saisi!
L'oiseau tenait ce billet dans sa serre,
Et le remet aux mains de son ami:

« Hector, objet de toute ma pensée, Sur ma terrasse au ciel seul exposée, Je te pleurais, quand ton oiseau charmant Est arrivé, se posant sur ma lyre. Le temps nous presse, et j'écris promptement : Hélas! que j'ai de choses à te dire! L'affreux Bréhus est mon vil ravisseur. De ce forfait nous ignorions l'auteur, Quand le méchant m'a saisie éperdue. Dans son châtel, au milieu de sa cour, D'Agricola tu connais la statue; Bréhus, usant de l'absence du jour, Par un ressort, a, sans beaucoup de peine, Su déplacer cette image romaine. Il m'a guidée, une torche à la main: Un escalier s'est offert à ma vue, Et sous la terre, en un affreux chemin, Je suis, tremblante, avec lui descendue. Jadis, pour fuir quelque tyran romain, Nos bons aïeux ouvrireut cette issue.

Elle nous a conduits dans cette tour Dont le cruel fait mon triste séjour. Mais il en fait encore un autre usage. Sous un faux nom, et sous un faux courage, Bréhus a su, dans ses vœux meurtriers, Tromper Artus et tous ses chevaliers. Faux Merlinor, il joue un double rôle, Dans son châtel feint des soins empressés Pour les héros atteints sous ses fossés; Et, souriant tout bas, Bréhus console Les chevaliers que Bréhus a blessés. Viens, cher Hector; ta Clary regrettée En vain t'appelle et les nuits et les jours. Jusqu'à ce jour Bréhus m'a respectée; Oue puisse-t-il me respecter toujours! Viens, signalant ta valeur redoutée, Venger Artus, et sauver nos amours. »

Vous devinez la surprise et la rage
Du jeune Hector. Il vole vers Artus.
A ce monarque, à tous ses preux émus,
Du vil Bréhus il dit le double outrage.
Chacun frémit de ces horribles tours,
Et tous les yeux semblent jeter des flammes.
Mais, des guerriers quels que soient les discours,
Ils sont bien loin de la fureur des dames.
Ces doux objets sont vraiment furieux,
Et, de leurs mains, sur Bréhus odieux

Veulent punir sa lâche perfidie.
Le pauvre Hector, à force de prier,
De rappeler qu'il doit venger sa mie,
Obtient enfin d'être leur chevalier.
Mais le destin, qui fait tout dans la vie,
Trompa leurs vœux en servant leur envie.
Le dur Bréhus, en ce moment, était
Puni bien moins, et plus qu'on ne voulait.

Bréhus avait fait rencontre en sa route De Perceval qu'il ne connaissait point. Tout récemment, ce preux s'était adjoint Un écuyer fort singulier sans doute, Nommé Rustard, compagnon assez lourd, Gauche, grotesque, et, de plus, un peu sourd, Brave d'ailleurs, plein d'un zèle sincère, Et redoutant toujours de trop peu faire. Sire Bréhus, voyant cet écuyer, Avait, par lui, jugé du chevalier, Et de tous deux avait fait sa risée, En les toisant, C'était tomber fort mal. Il souffrait peu, le brusque Perceval, Que sa personne, en riant, fût toisée. Combat soudain; par un coup déloyal Bréhus voulut frapper son adversaire. En même temps, son féroce cheval Hennit, s'attache avec tant de colère. A dévorer celui de son rival,

Que, les laissant hennir et se débattre, En fantassin Perceval veut combattre. Le vil Bréhus, qu'enfin il sait abattre, Est de sa main enchaîné sans retard. En le mettant dans celles de Rustard, Il faut, dit-il, faire opérer sur l'heure De ce félon le féroce cheval. Par grand malheur, Rustard entendit mal. Se rendant vîte au village où demeure Certain expert, habile maréchal, Il le requiert, et fait si bien en somme Que l'on opère et le cheval et l'homme.

De Perceval vous jugez la douleur,
Quand il apprend cette funeste erreur.
Rustard confus, cherchant à se défendre,
Jure, sur Dieu, qu'il a cru bien entendre.
Le chevalier se désole, et du moins
Il reconduit avec les plus grands soins
Le malheureux, dont la vie était durc,
Puisqu'il vécut après cette aventure.
Quoi qu'il en soit, voyant que ce méchant
Est équipé si désastreusement,
Tous les héros, malgré qu'il ait pu faire,
Ne savent plus lui garder de colère,
Et froidement accueillent Perceval
Que chacun trouve aussi par trop brutal.
Après avoir prouvé son innocence,

Perceval sut des détails à son tour, Et partagea la vive impatience Que l'on avait d'arriver dans la tour. Dans son malheur laissant Bréhus tranquille, Sans rechercher son secret inutile, Pour abréger, avec fureur, voilà Qu'on démolit le pauvre Agricola, Puis on franchit le souterrain immense; Puis à la tour on arrive, on s'élance. Le bel Hector, très justement chéri, Court, le premier, délivrer sa Clary. Le dur Mordrec, dédaignant la clémence, Perce tous ceux qui tombent sous sa main; Et Perceval, ayant plus d'indulgence, Au grand Artus a présenté le nain. A dire vrai, quelques guerriers sévères, Se rappelant ses défis et ses pierres, Parlaient de pendre : heureusement pour lui, Le pauvre nain, des dames eut l'appui. Puisqu'à sa grace il faut que l'on consente, Dit Perceval, Rustard, entendez-vous, A ce maraud donnez cinquante coups De nerf de bœuf, afin qu'il se repente. Cinquante coups : yous entendez? Fort bien, Répond Rustard; il n'y manquera rien. Il en donna, juste, deux cent cinquante.

L'instant d'après, le valeureux Yvain,

Qui, fort long-temps, chercha Bréhus en vain Pour le punir d'une si cruelle offense, Arrive, et perd tout espoir de vengeance En le voyant. D'ailleurs, d'un grand objet, En cet instant, ce héros s'occupait. Sire, dit-il au grand Artus, j'arrive Du roc brumeux de la lugubre rive Où, dès long-temps, la grotte de Fingal Au roi pêcheur garde le saint Gréal. Je ne dis point les pénibles obstacles, Les grands périls, les terribles miracles, Qui, constamment, en défendent l'accès. Enfin, pourtant, ma valeur illustrée Avait conquis cette coupe sacrée, Et dans ces lieux je l'apportais, vainqueur: Hélas! jugez l'excès de ma douleur : Le saint Gréal, à ma surprise extrême, A disparu. Deux jours après, seigneur, On m'a conté que, chez le roi pêcheur, On l'avait vu revenir de lui-même. Je ne sais point qui le conservera; Mais, désormais, l'attaque qui voudra! Oui, lui répond Dinadam, je m'étonne, Mon cher Yvain, guerrier peu virginal, Que ton courage ait raisonné si mal; Et, franchement, je ne connais personne Qui, moins que toi, soit propre au saint Gréal. Il est trop vrai, dit à la compagnie

#### LA TABLE RONDE.

304

Certain hermite, y prétendre est folie, Dès qu'à l'amour un jour on put céder. Pour le ravir, un héros peut s'aider Avec succès de sa valeur suprême; Mais vous voyez que, pour les héros même, Le difficile est, parfois, de garder.

Si, dans ma course un peu trop vagabonde, Je n'embrassais toute la Table ronde, Tous ses héros, et si le saint Gréal, Trésor pour eux très important sans doute, Était aussi mon objet capital, C'est devers lui que je prendrais ma route. En longs discours ma voix raconterait Comment on vit, sans rien vouloir entendre, Dix chevaliers succomber, trois le prendre, Et comment, pris, toujours il échappait. C'était d'abord ma première pensée Que cette histoire au moins fût esquissée. De ces détails le choix intéressant Paraîtrait neuf, et quelquefois plaisant. Nos bons aïcux n'y trouvaient nul scandale; On en verrait dans nos jours de morale. Mes chants seraient doublement exposés, En retracant ces histoires vieillies: Car je pourrais ennuyer les impics, Et les dévots seraient scandalisés.

## CHANT QUINZIÈME.

A ces deux torts je prétends me soustraire, Si je le puis: j'aime beaucoup la paix, Et, prudemment, je m'arrête, et me tais: O mes amis! il faut souvent se taire.

FIN DU CHANT QUINZIÈME.

# LA TABLE RONDE.

#### CHANT SEIZIÈME.

Révolte de Mordrec. Blessure de Tristan et d'Yseult. Echec de Marc. Générosité d'Yseult. Yseult et Tristan au château de Joyeuse-Garde. Combat de Palamède. Partie carréc. L'ordre de bien aimer. Le court mantel.

Cet univers est une loterie:
Nous y courons, joueurs très animés.
Les mauvais lots abondent dans la vie,
Tandis qu'hélas! les bons sont clair-semés.
Mais, de ces lots, le plus fâcheux peut-être
Est un enfant cruel et sans pitié,
Montrant sans cesse à son père effrayé
Un esprit dur, un cœur aride et traitre,
Un esprit doux, rempli d'aménité,
Reconnaissant, à la vertu porté,
Et qu'on ramène aisément, s'il s'égare,
Un tel enfant, pour son père enchanté,
Est ce gros lot, par le peuple vanté;
Et, pour l'honneur de notre humanité,
Heureusement il n'est pas aussi rare:

Mais quelquefois un enfant criminel Verse l'absynthe à qui versa le miel. A ses erreurs il s'abandonne en proie, Et du vieillard il contriste le cœur: Ah! la douleur est bien plus la douleur, Quand elle vient d'où l'on attend la joie!

Tel fut Mordrec. Aussi dur que mon nom, Du grand Artus ce neveu peu sensible, Dans les combats d'ailleurs brave et terrible, Était morose, ambitieux, félon. Le grand Artus, pour lui plein de faiblesse, Malgré ses torts renouvelés sans cesse, Lui passait tout, l'aimait avec chaleur, Et négligeait pour lui ses quatre frères, Autres neveux nés de la même sœur, Qui, l'aidant mieux dans ses nombreuses guerres, Étaient cent fois plus dignes de son cœur. Ainsi Milton, ce chantre inestimable, Pour les accens de son luth détendu Calomniait son chef-d'œuvre admirable, Et préférait au Paradis perdu Son Paradis reconquis... à la diable. Mais un motif, qu'il faut bien révéler, Rendait Artus, pour Mordrec, peu sévère. Artus, dans l'age où l'on s'occupe à plaire, Croyant, la nuit, chez sa maitresse aller, Avait trouvé la fille de sa mère

A ses côtés, et de Mordrec par là Il était l'oncle à la fois et le père. Le dur Mordrec, informé de cela, Troublait Artus, et nourrissait l'envie D'en hériter, même pendant sa vie. Ce fils ingrat, dès que le saint Gréal Occupe au loin toute la Table ronde, Veut accomplir un projet déloyal Que méditait sa malice profonde. Aidé d'amis nombreux et résolus, Il se révolte, il veut chasser Artus Qui, si vaillant jadis, de la vicillesse Sentait un peu l'atteinte et la faiblesse. Mais, par bonheur, Lancelot, se jugeant Du saint Gréal indigne évidemment, Puis n'ayant pas besoin de cette gloire, Était resté près de Genièvre. Artus Vient invoquer ce fils de la Victoire, Que pour l'instant il ne soupconne plus. Se reprochant en secret sa tendresse, Et toutefois n'y voulant renoncer, Pour protéger l'époux de sa maîtresse, Le chevalier parut se surpasser. Vaincu, voyant son complet inutile, D'Artus qu'il vient humblement embrasser, Mordrec obtient un pardon trop facile: Que puisse-t-il ne pas recommencer!

De son côté, Tristan, en Cornouailles Se surpassait aussi dans deux batailles; Et ce héros, ministre du trépas, Délivrait Marc du terrible Hélyas. Avec Yseult, qu'il revoyait sans cesse, Tristan formait de beaux plans de sagesse. Sovons amis, disaient-ils. Vain détour! Loin que l'effet à leurs desirs réponde, L'Amour, plus fort, les rapproche: l'Amour Est un aimant qui remûrait le monde. Sachons pourtant admirer leurs vertus. Je ne veux pas, disait Yseult la blonde. Tristan disait : Je ne veux pas non plus. Efforts trop vains! impuissante faconde! Souvent, malgré leurs projets hasardeux, On aurait dit qu'ils le voulaient tous deux.

Ils espéraient remplacer la sagesse
Par la prudence: ils cachaient leur bonheur.
Mais un cœur vil, un lâche délateur,
Messire Andret épiait leur tendresse.
Naguère, un art et des soins délicats
Ont, du château du sénéchal Dinas,
Fait un château de petite-maîtresse.
Là quelquefois Tristan portait ses pas.
Andret un jour s'y cache avec adresse:
Muni d'un arc, il monte sur un pin
Qui dominait le château, le jardin;

Il est long-temps là sans que rien paraisse. Enfin des flancs d'un pilastre entr'ouvert, Il voit, sans bruit, sortir la belle reine, Qui, rougissant, va près d'un gazon vert, Et Tristan sort du creux d'une fontaine, Divinité de ce bosquet désert. De ce bosquet la feuillée indolente En couvrait mal la voûte transparente. Voyant fort bien, Andret n'hésite pas. Un trait parti de la corde qui tremble, Blesse Tristan, et blesse Yseult. Hélas! Comment ne point les attraper ensemble?

Un Dieu clément qui veillait sur leur sort,
Du trait mortel sut modérer l'essor.
Auprès d'Yseult, Tristan, moins intrépide,
Emporte Yseult hors du bosquet perfide.
Comme ils rentraient, un nouveau trait vengeur
Du beau Tristan vient effleurer le cœur.
Lorsque la reine est un peu plus tranquille,
Accourant seul, Tristan, au même asile
Revient chercher l'invisible ennemi.
Mais, prudemment, Andret, déja parti,
Courait au roi conter cette aventure.
Marc, apprenant cette nouvelle injure,
Ne pense plus aux bienfaits d'un neveu
Qui, je l'avoue, en abusait un peu;
Marc fait un soir, avec un art extrême,

## CHANT SEIZIÈME. Saisir Dinas, Yseult, et Tristan même.

C'en était fait de tous trois, sans l'ardeur De Gouvernail, qui dans l'instant arrive Du Léonais, d'où son bras protecteur Guidait de preux une cohorte active. Ces Léonais qui devaient, dans son plan, Défendre Marc, défendirent Tristan. Ils furent joints par ceux de Cornouailles, Qui, de Tristan admirant les batailles, Ne pouvaient pas souffrir qu'on l'immolât, Et trouvaient Marc envers lui trop ingrat. Dans les esprits la révolte bouillonne, Le peuple immole Andret, lâche et félon: Et le roi Marc, renversé de son trône, Va remplacer Tristan dans la prison.

Tristan, Yseult, dans cette circonstance,
Cherchaient comment prouver à Gouvernail
Le juste excès de leur reconnaissance;
Mais celui-ci leur sauva ce travail.
Depuis long-temps Gouvernail, dans son ame,
Aimait Brangien, la desirait pour femme.
Se rappelant le tort qu'elle avait eu
Quand Marc avait, par elle, été dégu,
Ce vieux guerrier lui pardonnait sans peine
D'avoir été facile par vertu.
Il demanda cette épouse à la reine.

Yseult charmée arrangea tout fort bien. Et, par le don d'une fertile terre, Plus que jamais chassa loin de Brangien Le souvenir d'un tort involontaire. Le beau Tristan plus généreux encor, Sur Gouvernail renversa des flots d'or. L'or, c'est bien vil : je le sais, je l'avoue; Mais rien n'est pur dans ce monde de boue. Je le dirai, quel que soit mon chagrin: Déja, malgré mille exploits gigantesques, On commencait à sentir du déclin Dans la splendeur des jours chevaleresques. Les chevaliers constamment en chemin Ne dînaient pas toujours de leurs flamberges, Et, rarement, mais quelquefois enfin, Avaient besoin d'argent dans les auberges.

Alors Yseult dit à Tristan: Ami,
Après les maux où le ciel m'a livrée,
Quand notre sort est encor raffermi,
l'lus de Tristan ne serai séparée.
Je ne le puis. Mais je ne puis aussi
Souffrir jamais qu'aucun reproche souille
Mon noble amour, et, triomphante ici,
De mon époux accepter la dépouille.
Si j'ai failli, si le roi m'a déplu,
D'autres devoirs me trouveront fidèle.
Je suis bien faible, et l'amour l'a voulu;

Mais, faisant plus, je serais criminelle.
Mon doux ami, je suivrai tous vos pas:
Mais j'ose aussi vous prier qu'à mon zèle
Marc rétabli doive tous ses états.
Alors, Tristan, la plus grave matrone
Prenant pour moi des sentimens plus doux,
M'excusera de fuir loin d'un époux
A qui j'ai fait rendre, en partant, son trône.
Que du bonheur me devant le retour,
Lui-même excuse une femme infidèle.
Ami plus cher à mon cœur que le jour,
Fais qu'à tes yeux Yseult toujours nouvelle,
Soit moins coupable afin d'être plus belle,
Et qu'elle n'ait de tort que son amour.

— O chère Yscult! ô noble créature,
Dont l'ame est belle autant que la figure,
Ai-je le droit de te refuser rien?
De tous mes vœux à jamais tu disposes:
Mais ton projet était déja le mien.
Oh! qu'il m'est doux que tu me le proposes!
Ainsi Tristan parlait à ses amours;
Les nobles cœurs se devinent toujours.

Le beau Tristan, ayant en diligence De Cornouaille assemblé les barons, Dit à Dinas: Je remets ma puissance Entre vos mains. Ce soir nous partirons,

#### LA TABLE RONDE.

314

Et dès demain vous ferez reconnaître Mon oncle Marc pour seigneur et pour maître. C'est ce qu'on fit : Marc de ce qu'il perdait Fut désolé, mais ne put méconnaître Le prix flatteur de ce qu'on lui rendait.

Le beau Tristan, qu'Yscult souvent regarde, Sur le chemin se décidant bientôt, Dit: Allons voir mon ami Lancelot Dans son châtel de la Joyeuse-Garde. Vers cet asile ils marchent aussitôt. C'était le temps où l'aimable verdure Naît, et répand sur toute la nature De sa couleur le frais enchantement, Où chaque oiseau, bavard comme un amant, Reprend les airs qu'il chantait en automne. L'ami d'Yseult, par un pays charmant, Auprès d'Yseult cheminait lentement: Il était là bien mieux que sur le trône. Le cœur ému d'un si doux sentiment, Ce fut alors que Tristan fit entendre Ce triolet ingénieux et tendre. Il chanta bien : s'il chanta seulement, Jusqu'à ce jour on n'a pu me l'apprendre.

« Avec Yseult et les Amours \* Ah! que je fais un doux voyage!

<sup>\*</sup> Romance de M. de Tressan.

#### CHANT SEIZIÈME.

Que je vais passer d'heureux jours Avec Yseult et les Amours! Elle seule en règle le cours, Et, près d'elle, ils sont sans nuage: Avec Yseult et les Amours, Ah! que je fais un doux voyage

« A chaque instant que je te vois, Je te vois encor plus aimable: Mon cœur me dit, et je l'en crois, Λ chaque instant que je te vois, Que c'est pour la première fois Que ton regard m'est favorable. A chaque instant que je te vois, Je te vois encor plus aimable.

« L'aube du jour t'a vu partir, Yseult, n'es-tu pas fatiguée? Ce gazon invite au plaisir: L'aube du jour t'a vu partir. Ah! ne fût-ce que pour dormir, Descends: entrons sous la feuillée. L'aube du jour t'a vu-partir, Yseult, n'es-tu pas fatiguée? »

Les deux amans arrivent, à la fin, Près du château de la Joyeuse-Garde. Mais, tout à coup, sur le préau voisin, Leurs yeux ont vu des guerriers, une garde. Artus alors, mieux avec Lancelot, A son châtel lui faisait, seul, visite, Et, par plaisir, on livrait maint assaut Et mainte joute. Yseult voudrait, bien vîte, A cet aspect, rentrer dans la forêt. Il est trop tard : déja Queux accourait, De par Artus, au gré de son envie, Savoir leurs noms, leur rang, et leur patric. Or, ces amans, pour courir le pays, S'étaient vêtus des plus simples habits. Puis ils avaient, pour ne paraître guère, Yseult, un voile, et l'autre, une visière. Queux, que suivait Dinadam, d'assez près, En les voyant s'éloigner, et tout prêts A s'enfoncer dans la forêt profoude, Devient gabeur, le plus gabeur du monde. Ah! chevalier, si joute vous déplait, Si les tournois ne sont pour vous des fêtes, Il faut, dit-il, laisser ce jeune objet A chevalier bien meilleur que vous n'êtes. Le fier Tristan, qui rit sous son harnois, Se plait à feindre une seconde fois. Suis chevalier, dit-il d'un air d'alarmes, Mais n'ai pour bien qu'un cheval et des armes; Et vous saurez, mais en très grand secret, Que de nonains je gagne une abbaye Où va ma sœur, non sans quelque regret,

Faute de bien, s'enclore pour la vie.

A l'air modeste on est pris bien souvent: Sans hésiter le sénéchal s'y prend. Sachez, dit-il, qu'on encourt vilainie, Si, sans jouter, cette terre est franchie. Or sus, guerrier, subissez cette loi: Préparez-vous à jouter avec moi. Tristan répond d'une voix inquiète: Ciel! s'il fallait laisser ma sœur seulette! Si par hasard je triomphe de vous, Qu'au moins, seigneur, votre bras se soumette A la garder envers et contre tous. Queux promet tout, en triomphant d'avance, Et, plein d'ardeur, prend du champ et s'élance. En recevant le coup de son rival, Le fier Tristan, qui gauchement s'avance, Manque l'atteinte en abaissant sa lance. Mais au passer il le traite plus mal: Il sait, d'un bras, l'enlever de la selle, Puis l'appendant au col de son cheval, Fait une volte, et tout près de sa belle Vient déposer le pauvre sénéchal. Cette façon de jouter vous plait-elle, Dit-il? elle est de mon pays, seigneur. A ceux de Londre elle paraît nouvelle. Quoi qu'il en soit, venez garder ma sœur. Queux se soumet, garde la demoiselle

Qui ne l'est pas. Le héros cependant Voit arriver son ami Dinadam, Qui lui demande, avec un air d'aisance, Par quel motif il a baissé sa lance. Changeant de voix, Tristan dit au guerrier: La ménageant pour plus forte partie, Je la gardais pour meilleur chevalier, Vous, par exemple : or sus, je vous défie. Avec ardeur Dinadam élancé, Est, par la lance, atteint et renversé. Il n'est pas seul, et son regret s'allège Alors qu'il voit faire un même manège A vingt guerriers tour-à-tour survenus, Et par Tristan tour-à-tour abattus; Si que déja du solitaire Artus, Yseult pour garde avait tout le cortège.

Artus disait: Quel est cet inconnu,
Pour tous mes preux guerrier si redoutable?
Lancelot dit: D'une telle vertu
Mon cher Tristan me paraît seul capable.
Mais, si c'est lui, je le saurai bientôt.
Oui: qu'entre nous une joute s'élève,
Regardez bien; car Tristan m'aime trop
Pour que sa main lève sur moi le glaive.
Il part, il joint Tristan, et dit: Seigneur,
De vous connaître il me prend grande envie.
Connaissez-moi; Lancelot vous défie.

Tant mieux, répond Tristan; car à ma sœur Je ne pourrais donner gardien meilleur. Ils ont pris champ, et chacun d'eux s'élance: Mais chacun d'eux a détourné sa lance. Le hasard fit que, des tronçons nombreux Dans ces ébats semés à l'aventure, Certain débris assez malencontreux De Lancelot renversa la monture. Tristan à terre est aussitôt que lui. Et, souriant, lui dit tout bas : Cher sire, Pour mon Yseult vous conquiers aujourd'hui. Lors à l'escorte il s'empresse de dire : Allez revoir le roi votre seigneur, . Sires guerriers. Liberté je vous donne : Quand celui-ci veut bien garder ma sœur, Je n'ai besoin désormais de personne. Dinadam seul soutient, même avec feu, Que Lancelot n'est pas pris de franc jeu. Ne voyant pas que ce héros l'appuie, Oh! oh! dit-il, d'après cela, parbleu! Cet inconnu, c'est Tristan, je parie; Car Lancelot, dont je suis caution, Sans ce motif, après telle équipée, N'était pas homme en cette occasion A se priver du combat à l'épée.

Les deux amans vont tout droit vers Artus, Avec l'espoir d'en être bien reçus, Et cet espoir est juste, ce me semble.

Or cependant qu'ils cheminaient ensemble,
Lancelot dit, encor préoccupé:

Ami, pourquoi ne m'avoir pas frappé?

Tristan répond: Férir ce que l'on aime,
C'est pis encor que se férir soi-même;
Mais vous aussi n'avez pas frappé: Non,
Dit Lancelot, par la même raison.

Artus reçut, avec grande allégresse, Tristan, Yseult. L'aimable Lancelot Vers Carduel ramène Artus bientôt. Avec Tristan qu'obligeamment il laisse, De son châtel Yseult reste maîtresse. Les voilà donc à la fin réunis : Que de beaux jours! que de plus belles nuits! Mais Palamède, à la fureur en proie, Vient de Tristan encor troubler la joie. Ce chevalier, d'Yseult antique amant, Chercha Tristan, et, l'espérant abattre, Vint avec lui, dans son ressentiment, Lutter cinq fois, et fut renversé quatre; Mais la cinquième, il est moins malheureux: Les deux rivaux, combattant pour leur dame, Tous deux s'étaient porté des coups affreux, Et paraissaient tout prêts à rendre l'ame. Yseult accourt par un rapide élan, Et veut d'abord faire enlever Tristan.

Que faites-vous! quel attentat! quel crime, A dit Tristan, de qui l'œil se ranime! Y pensez-vous! ô ciel, Yseult, c'est toi! Ne me fais pas ces mortelles injures. Si Palamède, aussi blessé que moi, N'est emporté, n'est soigné comme moi, Je vais d'abord déchirer mes blessures. Dans ce château Palamède reçu, Éprouve, là, soins de sœur et de frère. Quand il est mieux, Tristan, tu m'as vaincu; Chéris en paix celle qui te préfère, Dit ce héros : Je me sens le pouvoir D'y consentir, mais non pas de le voir. Il part; Tristan de ses regrets l'honore, Et Palamède, au milieu des combats, Faute de mieux, va chercher le trépas Qu'il ne doit point y rencontrer encore.

Dinadam, cher au valeureux Tristan,
Vint quelquefois lui tenir compagnie.
L'aimable Yseult allait le plaisantant
Sur ses revers dans la chevalerie.
Elle lui dit un jour: Tenez, seigneur,
Votre air est noble, et votre aspect impose:
Malgré cela, malgré votre valeur,
Si l'on vous bat toujours, j'en sais la cause.
Froid chevalier, déterminé gabeur,
Du tendre amour vous dédaignez les flammes.

Aux chevaliers rien ne porte bonheur Comme les vœux que font pour eux les dames. Assez souvent par Yseult plaisanté, Dinadam veut à la fin le lui rendre. Entrant un jour d'un air épouvanté, Tristan, dit-il, s'étant laissé surprendre Par deux guerriers, je fuis le même sort. Mais puissent-ils ici ne pas se rendre! La belle Yseult voit arriver d'abord Deux chevaliers sous leur casque invisibles; Mais si brillans, si fiers et si terribles, Que Dinadam n'osant les approcher, Va derrière elle, en tremblant, se cacher. Yseult aussi sent des transes mortelles; Car la valeur n'est pas le fort des belles. Mais ces guerriers, se démasquant bientôt, Viennent s'asseoir près d'Yseult rassurée, Qui voit en eux Artus et Lancelot. Voilà qu'avec Tristan, presqu'aussitôt, Genièvre fait au salon son entrée. Pour les fêter grand concert, grand festin; Puis on se couche; et puis le lendemain Lancelot, plein d'une douce allégresse, Partout les mène, et d'abord à la messe, Vous desirez savoir, peut-être, un peu Avec quel ton jadis on priait Dieu: Précisément dans cette église antique Pendant la messe on chanta ce cantique,

Qu'avec respect on disait en ces temps, Chez les maris comme chez les amans. Du bon vieux temps lisez cette relique:

" Pour être un digne et bon chrétien \*
Il faut au Christ être semblable;
Il faut renoncer à tout bien,
A tout honneur vraiment damnable;
A la dame jeune et jolie,
Au plaisir dont le cœur s'émeut:
Laisser biens, honneurs et sa mie,
Ne fait pas ce tour-là qui yeut.

« Ses biens aux pauvres faut donner D'un cœur joyeux et volontaire; Faut les injures pardonner, Faut à ses ennemis bien faire; S'éjouir en mélancolie Et tourment qui la chair émeut: Aimer la mort comme la vie, Ne fait pas ce tour-là qui veut. »

Partout, et même aux plus nobles demeures, En ce temps-là chacun chantait ses heures A haute voix. Du cantique divin En reprenant le très sage refrain,

<sup>\*</sup> Cantique de la reine de Navarre, sœur de François I°r.

Se regardant, Tristan, je dois le dire,
Et Lancelot se mettent à sourire.
Genièvre, Yseult, pleines d'un doux souci,
Les regardaient et sourirent aussi;
Mais Lancelot, qui vers Artus s'avance,
Le mène au champ marqué pour les tournois.
Là, vingt guerriers disputèrent d'exploits.
Artus préside aux jeux de la vaillance:
Puis on revient en petit comité.
Quels bons propos en riant on hasarde!
Onc on n'avait montré tant de gaîté
Dans le château de la Joyeuse-Garde.

Mais par la suite on en montre encor plus.
Là quels soupers eurent lieu sans Artus!
Là, de l'amour sentant la douce fièvre,
Et dans la nuit fidèles à leur plan,
En grand mystère Yscult avec Tristan
Virent venir Lancelot et Genièvre.
Je ne dis pas tout ce dont il s'agit:
Vous devinez; vous avez de l'esprit.
Ce fut alors que les deux belles reines
Aimant leurs nœuds et fières de leurs chaînes;
Un certain soir se plurent à former
Un ordre heureux, celui de bien aimer.
Là vous auriez été, plus tard, admises,
Tendres Inès, fidèles Héloïses.
Pour Abailard, en plaignant son malheur,

On n'aurait pu l'accueillir, et j'ai peur Que l'on n'eût mis néant à ses demandes. Je comptais fort exposer les statuts De ce bel ordre, hélas! qu'on ne voit plus, Citer les lois, les délits, les amendes: Je n'ai le temps; mais je dois affirmer Que vous seriez dans une erreur profonde, Si vous pensiez qu'on daignât y nommer De ces beautés qu'on épouse à la ronde. Ce n'était pas en aimant tout le monde Qu'on méritait l'ordre de bien aimer.

Ce n'était pas non plus, il faut le dire, En aimant trop celui qui n'aimait pas, En l'obsédant, en observant ses pas, En le voulant soumettre à son empire. Telle Morgain était pour Lancelot. J'en ai déja dit ailleurs plus d'un mot. Du grand Artus cette sœur si hautaine A ses desseins tenait, et chaque jour Pour Lancelot elle doublait d'amour, Et redoublait, pour Genièvre, de haine. Voyant cofin qu'elle perdait sa peine, La sœur d'Artus, près d'Artus, à tous deux Veut, par son art, jouer un tour affreux.

Par certain cor, sur la vertu des dames, Andret, jadis, éprouva leurs époux:

Morgain encore, aux regards des jaloux, Par un manteau veut éprouver les femmes. Son frère Artus, qu'elle voyait toujours Fermant l'oreille à ses méchans discours, Reçoit un soir, d'une part anonyme, Un beau mantel, qui se raccourcissait Selon que celle à qui l'on essayait Ce vêtement, à plus ou moins d'estime Avait des droits : il n'allait vraiment bien Qu'à celle-là, ne se reprochant rien. Notez encor qu'avant de le remettre, Au grand Artus on avait fait promettre Qu'il remplirait un souhait dès ce jour. Or le souhait fut, par grande infortune, Que, sans retard aux femmes de la cour, Les appelant sans en excepter une, Il essaîrait ce superbe manteau. Instruit trop tard de ce droit si nouveau, A sa parole il se montre fidèle. Artus fait dire aux dames, qu'on appelle, Qu'elles vont voir quelque chose de beau. Vous eussiez vu tous ces jolis visages, Qui des héros attiraient les hommages, D'un air joyeux arriver chez le roi. Mais la gaîté bientôt cède à l'effroi. Vous devinez l'épouvante des belles, Quand, le manteau, soit trop court, soit trop long, Allant déja très mal à quatre d'elles,

Queux leur apprend quelle en est la raison. De Dinadam, de Queux, je ne puis dire Tous les propos, tous les éclats de rire. Les chevaliers, tour-à-tour convaincus, Ne doutaient pas d'avoir été décus. Les uns riaient. D'autres, un peu plus rudes, Voyaient l'épreuve avec un air brutal. Plaignons sur-tout les chevaliers des prudes Que le manteau vraiment habillait mal. Vous eussiez vu ces dames réunies Se complaisant dans les cérémonies, Disant: Passez, madame, s'il vous plaît. De s'avancer nulle ne se pressait. Or Dinadam cessant la raillerie, Dit hautement à sa femme : Ma mie, C'est maintenant que ces preux rassemblés Vont bien savoir tout ce que vous valez. De ce manteau faites l'essai bien vite, Et montrez-leur votre rare mérite. Mais, dit la dame, il me conviendrait mieux D'aller après ces dames, et je pense Qu'on me pourrait accuser d'arrogance.... - Non, non, ma chère ; avancez, je le veux. Elle obéit. Fâcheuse expérience! Car le manteau, qui va tout de travers, Jusqu'à la jambe avec peine s'avance, Et par-devant traine une queue immense, Si qu'on croirait qu'il est mis à l'envers.

Lors Dinadam de perdre contenance, Et chacun rit du rieur sérieux Qui demeurait muet, faute de mieux. Mcssire Queux, d'un air de bon apôtre, Dit: Ce manteau, dont on est si jaloux, Sied à madame, et pourtant voulez-vous Qu'il soit encore essayé par une autre? Oui, répond-il, et d'abord par la vôtre.

Messire Queux, veuf depuis quelques mois, Depuis dix jours avait pris pour épouse Certaine Agnès, au séduisant minois. Mais n'inspirant nulle crainte jalouse. Onc il ne fut plus de simplicité, Plus de pudeur, plus de naïveté. Le sénéchal, bien tranquille sur elle, En souriant, lui dit: Venez, ma belle. Elle répond : Il vaudrait mieux, je croi, Attendre l'ordre et le plaisir du roi. - Non, non, je veux que de votre innocence Vous receviez ici la récompense, Et confondiez tous ces esprits malins Qui me voudraient unir à leurs destins. Alors l'Agnès de vertu sans pareille, Tout doucement essaya le manteau. On crut d'abord trouver du fruit nouveau, Et par devant il allait à merveille. Mais aussitôt qu'on la fait retourner,

Le rire éclate, et la fortune penche: Le résultat avait droit d'étonner; Car le manteau n'allait pas à la hanche. Lors Dinadam ayant bien sa revanche, Reprend sa joie, et tenant par la main L'Agnès qu'il mène à côté de sa femme, La fait asseoir, avec un air malin, En lui disant: Vous valez bien madame.

Riant très peu, le grand Artus enfin, Pour accomplir le desir de Morgain, Dit à Genièvre : Il faut aussi, madame, De ce manteau faire l'épreuve ici: C'est un devoir que mon serment réclame. Elle, cachant le trouble de son ame, Va du manteau se revêtir aussi. Soit qu'en ces jours de vertu peu sévère Un seul amant parût faute légère, Ou qu'il soit dû, comme on l'a dit un jour, Grande indulgence à qui sent grand amour, Ou que fréquens et déguisés à peine Les torts du prince excusassent la reine, Le manteau d'or, fatal aux doux secrets, Allait tout juste à deux ou trois doigts près. Queux, on le sait, enclin au badinage, Voulant d'ailleurs venger son propre outrage, Sur ces deux doigts jasait imprudemment : Le bon Gauyain le fit taire à l'instant.

Dites encor que ce héros brillant
Injustement est appelé le sage!
Aidant l'effort de ce neveu discret,
On voit alors des dames obligeantes
Qui, de la reine adroites complaisantes,
Viennent tirer le manteau qui cédait,
Et soutenir qu'il va bien tout-à-fait.
Pour le roi Marc, la chose eût pu suffire;
Non pour Artus, qui dès-lors, sans rien dire,
A des projets, et médite son plan.
Ainsi, parfois offrant un noir présage,
Le ciel muet, dans un sombre nuage
Prépare en paix un affreux ouragan.

Artus voulant, fidèle à sa parole,
Continuer une épreuve aussi folle,
Devinez-vous qui mérita le prix?
Certaine prude, étant très mécontente
Que le manteau révélât ses amours,
Courut chercher certaine dame absente,
Aimable, douce, et qui riait toujours:
La prude alors crut bien voir cette belle
Plus confondue et plus coupable qu'elle;
Mais, cette fois, le manteau merveilleux
Alla très bien, et même on ne peut mieux.
Les chevaliers se pressaient sur les traces
De la beauté sans reproche et sans peur,
Et s'étonnaient, dans le fond de leur cœur,

Qu'elle échappât aux communes disgraces ; Se rappelant son humeur, sa gaîté. Mais la raison n'est pas l'austérité, Et la vertu se plaît avec les Graces.

Or ce manteau fut mis en lieu secret, Qu'excepté moi, personne ne connaît. . Si le voulez tirer de son asile, Belles, parlez: avant peu vous l'aurez. Si vous croyez qu'il doit rester tranquille, Moi, j'y consens, et vous y songerez. Je suis bien sûr que sans nulles alarmes On le verrait paraître, au temps qui court; Puis, le manteau vous fût-il un peu court, Vous garderiez toujours assez de charmes.

Mais instamment on demande le nom
De la beauté si digne de renom,
Qui s'illustra, qui sortit glorieuse
De cette épreuve alors si périlleuse.
Allons, s'il faut ici vous mettre au fait,
Et vous nonmer cette dame: c'était....
.... Non, quelque honneur qu'elle puisse prétendre,
Je tais son nom, et ne voudrais, pour rien,
Priver ici de l'espoir d'en descendre
Tant de beautés qui l'imitent si bien.

# LA TABLE RONDE.

## CHANT DIX-SEPTIÈME.

La grotte de Fingal. Le roi pécheur. Perceval conquiert le saint Gréal. A quel prix. Danger de Genièvre. Miracles de Lancelot et de Tristan.

Sur une côte où la nature expire, Où l'aquilon est l'unique zéphire, Aux bords d'une isle où d'éternels hivers Règnent sans fin sur d'éternelles mers, Est une grotte admirable et fameuse Qu'on appelait la grotte harmonieuse, Et qu'un usage encor plus général Fait appeler la grotte de Fingal. Sublime ouvrage aux humains impossible. Et qui les charme autant qu'il les surprend! Rien de plus beau dans un lieu plus terrible N'offrit jamais un spectacle si grand. Ainsi, parmi les flots et les murmures Des nations à ses pieds s'écoulant, Le Colisée, aux siècles résistant, Survit en paix à de larges blessures,

Et des Romains cet antique géant Règne au milieu d'un peuple de masures. Ce roc affreux, ce pays des vautours Passe Palmyre en sa magnificence, Et le basalte, en colonnade immense, Suit long-temps l'isle en ses âpres contours. Quand, sur les flots, dont on brave la rage, On veut soi-même en suivre le rivage, Bientôt l'aspect le plus prodigieux Vient enchanter la pensée et les yeux. Le regard plane et pénètre avec l'onde Dans une grotte élevée et profonde.... Que dis-je! un temple, où l'auteur, le Hasard, D'aucun pays ne craint l'architecture, Et, se montrant régulier comme l'art, Est magnifique autant que la nature. Jusques au fond de ce temple vanté Règnent deux rangs de colonnes pressées. On voit devant, on voit sur le côté Des fûts nombreux de colonnes brisées; Et sur ces fûts variés, inégaux, Quand, à l'envi, des voyageurs rivaux Vont admirer ces pittoresques vues, Vous croiriez voir autant de piédestaux Qui sont ornés par autant de statues. Dans ce séjour, tout frappe et tout saisit; ' Et cette grotte, où les regards s'étendent, A pour plafond des colonnes qui pendent,

Et pour carreaux une mer qui mugit. Celui qui veut, sur la pierre glissante, Au fond du temple, à tout prix, parvenir, Ne se pouvant qu'à peine soutenir, Est suspendu sur l'onde frémissante; Mais cette peine est encore un plaisir. Au fond du temple il voit une ouverture, D'où, par degrés, l'onde fuit à ses yeux, En exhalant une plainte, un murmure Tout à la fois triste et mélodieux. Ce bruit confus, mille couleurs charmantes Qui sur les murs brillent étincelantes, De longs cristaux, liquides diamans Que sous la voûte a suspendus le temps, Le feu brillant d'une vive lumière Qui devient sombre auprès du sanctuaire, Tout en ce lieu vient pénétrer le cœur D'un plaisir grave et d'une douce horreur. C'est là, dit-on, que fidèle à sa haine, Contre la force et la fureur romaine, Se retirait le célèbre Fingal: Mais i'v respecte encore davantage Un antre auguste, un panthéon sauvage Où l'on garda long-temps le saint Gréal.

C'est là qu'étaient assemblés les obstacles, Là que régnaient d'innombrables miracles. Là, tour-à-tour, cent rivaux périssans

Venaient chercher d'invincibles entraves. Les valeureux n'étaient pas innocens; Les innocens n'étaient pas assez braves. Gauvain pourtant, Yvain et Sacrémor En main un jour avaient eu ce trésor. L'amant d'Yseult, le bouillant Palamède, Cherchant partout à ses feux du remède, L'avait conquis, sans en être d'ailleurs Plus fortuné que ses prédécesseurs. Ce saint Gréal dont il se croyait maitre, Il l'avait vu tout-à-coup disparaître D'entre ses mains. Près d'Yseult cependant Il était vierge.... à son corps défendant. Perceval vint sur cette côte affreuse. Non sans regret, ce chevalier d'Artus Avait quitté la belle Sérieuse, Qu'il chérissait toujours de plus en plus. Il s'était dit : Que ma valeur me serve A m'emparer du fameux saint Gréal: Le conquérir, ce ne sera pas mal; Mais ce n'est rien, si je ne le conserve. Il vint en voir le sombre possesseur, Roi qu'on nommait au loin le roi Pécheur; Car à pécher sur sa côte infinie Ce paravre roi passait sa triste vie. Il le trouva sur les flots vagabonds, Avant un bras en écharpe, et la ligne Servait de sceptre à ce roi des poissons.

Il lui contait son entreprise insigne, Lorsque le roi, sur ne sais quel aveu, En lui soudain reconnut un neveu. Il l'embrassa, même avec alégresse. Puis, reprenant bien vîte sa tristesse, Du grand Joseph descendant comme moi, Mon cher neveu, dit-il, baissant la tête, Il se pourrait que le Destin, pour toi Du saint Gréal cût gardé la conquête: Tant pis pour toi. Va, mon cher Perceval, Si tu le peux, ravis le saint Gréal. Ma foi pour lui sans doute est peu suspecte, Mais, je l'avoue, à sa possession Je ne tiens guère ; et, si je le respecte, Je l'aime peu : juge si j'ai raison. Du grand Joseph nommé d'Arimathie Je suis issu: cet honneur imposant M'a mérité qu'à mes soins on confie Le saint Gréal, et puis la lance impie Oui du Seigneur versa jadis le sang. Mais ce dépôt trop durement me lie. La continence et la virginité, D'après cela, sont la loi de ma vie. Par moi cet ordre était exécuté, Bien qu'après tout, si cette loi suivie Dans ma famille eût régné constamment, Depuis long-temps Joseph d'Arimathie Aurait perdu son dernier descendant.

Me tenant près de la coupe divine, Je la gardais les soirs et les matins, Et j'écoutais les vœux des pélerins; Quand, par malheur, certaine pélerine Étant aussi venue offrir ses vœux, De l'aquilon le souffle impétueux M'offrit un sein d'une forme divine. Je t'avoûrai que, sans penser à mal, Un seul moment, d'un œil de complaisance, Je regardai. Ce moment trop fatal Fit sur mon bras tomber la sainte lance. Depuis trente ans, par des soins superflus, On a tenté de guérir ma blessure: Aussi, depuis cette triste aventure, Du saint Gréal je ne me mêle plus. Mais j'ai, craignant la céleste vengeance, Plus que jamais soigné ma conscience. Du moindre tort je fuis jusqu'au soupçon. Pour m'occuper, je poursuis le poisson En naviguant sur cette mer immense; Ou, sur la mer quand il ne fait pas bon, Du moins je trouve une rivière, une anse: Là je m'occupe à pécher du goujon; Et rien n'est plus innocent, je le pense.

En ce moment, une jeune beauté Vint à passer sur ce bord écarté. Regardez donc: ah! comme elle est jolic, Dit Perceval d'une voix étourdie.
Tais-toi, lui dit le roi; mais tais-toi donc.
Baissant le front de l'air le plus honnète,
La ligne en main, et la couronne en tête,
Il lance et suit des yeux son hameçon.
Mais Perceval, en cette conjoncture,
Ne montrait pas une vertu si pure,
Et complétait, sans crainte et sans façon,
Un bon tableau qu'ici je me figure.
Il regardait, doucement entraîné,
La jeune fille, au beau teint, aux mains blanches,
Qui regardait d'un air très étonné
Le pauvre roi... qui regardait les tanches.

Mais Perceval, rempli d'un autre feu,
Ayant toujours le saint Gréal en tête,
Dans le séjour d'où l'on revient fort peu
En va bien vite essayer la conquête.
Aux assaillans tous les dangers promis
Croissaient toujours dans cet antre des bardes,
Et les guerriers, ainsi que les esprits,
Plus que jamais s'y tenaient sur leurs gardes.
Mais Perceval, très attentif aussi,
Brava les feux, le fer, l'onde cruelle,
Mille périls que je ne dis ici;
Et fit si bien, dans l'ardeur de son zèle,
Que ce héros, du saint Gréal saisi
Obtint enfin la conquête immortelle.

Ce n'est pas tout, et son effort est vain; Il a, sans fruit, épuisé son audace, Si, s'échappant, le saint Gréal, demain Doit, de lui seul, revenir à sa place. Pour éviter ce malheur, sans retard Dans une église il entre avec Rustard. Rustard, dit-il, je viens dans ce saint temple Pour demander de rester possesseur Du saint Gréal : toi, prie, à mon exemple, Pour m'obtenir cette illustre faveur. Oui, dit Rustard, tout rempli de ferveur. Quand tous les deux ont bien fait leur prière, Quittant ce bord avec le saint Gréal, Tous deux d'Artus veulent gagner la terre, Pour y montrer ce gage triomphal. Mais la nuit vient : dans sa transe cruelle, Le chevalier fait mettre à son côté Le saint Gréal, et dort très agité. Le lendemain, à la clarté nouvelle, Se réveillant, Perceval enchanté Voit, près de lui, le saint Gréal fidèle. Dieu! quel bonheur! Plus calme en son maintien, Rustard content dit: Je le savais bien. Le chevalier part, rempli d'alégresse, Pour voir Artus, et d'abord sa maîtresse; Car sa maîtresse était sur son chemin. Que Dieu nous donne à tous même destin! Toujours jolie, et toujours sérieuse,

Sa Rosefleur le vit avec transport.

Après l'avoir félicité d'abord

Sur sa conquête unique et glorieuse,
Elle voulut célébrer ce beau jour

Par une nuit de bonheur et d'amour.

Hélas! dirai-je à la race future,
De Perceval, si vaillant autrefois,
Et la disgrace, et la mésaventure?

Trop fatigué par ses autres exploits,
Il n'en fit point. Pour prendre sa revanche,
Long-temps il cherche à retrouver sa voix:
Son zèle est vain, et sa nuit reste blanche.

Le lendemain il était furieux,
Comme l'on pense, et plus qu'on ne peut dire.
Pour Rosefleur, malgré son sérieux,
Cette beauté faisait semblant de rire.
Rustard survint, et, le prenant à part,
Lui dit: Seigneur, je sais votre aventure.
— Mon aventure? Oui, poursuivit Rustard;
Même j'en suis charmé, je vous le jure.
A Perceval, cet écuyer loyal
Raconte alors l'affront de Perceval.
Le chevalier en tombait de surprise.
— Même, seigneur, il faut que je vous dise
Que c'est à moi que vous devez cela.
— Comment, Rustard! Ciel! que me dis-tulà?

- Quand, l'autre jour, vous priez à l'église,

#### CHANT DIX-SEPTIÈME.

J'ai réfléchi, monseigneur Perceval,
Que, pour garder toujours le saint Gréal,
Vous n'aviez pas la qualité requise:
Lors qu'ai-je fait? Je me suis retourné.
Sachez par moi le biais imaginé.
Sans hésiter, dans l'ardeur de mon zèle,
J'ai dit de vous à l'Être tout-puissant:
Pour conserver ce gage intéressant,
Puisqu'il ne peut redevenir pucelle,
Faites, Seigneur, qu'il devienne impuissant.
Mon alégresse est vraiment singulière
De voir qu'il ait exaucé ma prière.

Comme il parlait, Perceval frémissant Court à son glaive, et, de vengeance avide, Il en perçait l'officieux perfide, Si celui-ci, quoique très étonné, N'eût fui son maître ingrat et forcené. Dieu! disait-il, courant en diligence, Qu'on parle encor de la reconnaissance!

Mais Perceval, au comble du malheur, Tombe bientôt, vaincu par sa douleur. Bien vainement son amante sensible Veut le calmer, et même le guérir: Il le voit trop; le charme est invincible: Il est malade, il espère mourir. De son malheur, déja le bruit circule; Et quel malheur qu'un malheur ridicule! Le hasard fit que Bréhus survenu Passant par là, quelqu'un lui fit connaître, A Perceval Paccident advenu. Bréhus en rit, en éclate, et le traître Est enchanté de le voir devenu Cc qu'il lui doit le désagrément d'être. Heureusement cet insolent discours. De Perceval fut ignoré toujours. Incessamment son regret le domine. Honteux du bien dont il est possesseur, Ce chevalier regarde avec fureur Le saint Gréal, trésor qui le ruine. Dans les rochers qui le virent vainqueur, Quand de ce preux la disgrace est connue, L'excellent roi nommé le roi pêcheur, Part aussitôt: il court, par sa venue, De son neveu consoler la douleur, Et compatir à sa déconvenue. « Mon cher neveu, je te l'avais prédit, Et ton succès fort mal te réussit. Sur ce seul point, ta vaillance qui brille Aurait bien dû modérer sa chaleur. Le saint Gréal est un bien de famille Qui, constamment, nous a porté malheur. Au reste, ami, loin que je te maudisse De l'avoir pris, tu m'as rendu service. Quel changement j'ai dès-lors éprouvé!

Libre soudain d'écharpe et de blessure, Puisqu'il te faut dire mon aventure, Ce que tu perds, mon cher, je l'ai trouvé. Oui : sur le tard, moi, jusque-là trop sage, A la beauté je rends un juste hommage: Son air me plaît; son attrait me ravit, Et l'autre jour... eh mais... enfin suffit. Moi, je n'étais réservé que par crainte: Tu l'es par force, ct, dit-on, sans retour. Des passions te voilà hors d'atteinte : Tu peux braver les périls de l'amour. Tiens, à son sort il faut qu'on se résigne. Dans les états que le destin m'assigne, Viens, à la pêche, exercer tes vertus: C'est un plaisir dont un cœur sage est digne.' Prends mes conseils, et, dans huit mois au plus, Tu peux tenir fort joliment la ligne, » A ce discours, Perceval, plein d'humeur, Et désolé par son consolateur, Eût volontiers battu le roi pêcheur. Mais c'est son oncle : il se tait, et s'indigne. Quelqu'un alors vint lui donner avis Que Lancelot, par Artus en personne, Avec Genièvre avait été surpris, Que c'en est fait des deux amans épris, Et que bientôt leur dernière heure sonne. Loin de les plaindre, il cria: Mes amis, Je ne serai surpris avec personne!

30

L'amant d'Yseult, chez Lancelot absent, Entre les bras d'une reine si belle D'un doux repos goûtait l'enchantement, Quand Lancelot accourt, entre, et l'appelle. Tristan, surpris, voit devant ses regards Son ami pâle, et les cheveux épars. Je vous réveille, et je vous épouvante, Yseult, pardon, dit Lancelot: ami, Le temps est cher; j'arrive en hâte ici Pour réclamer ta main sûre et puissante. (L'amant d'Yseult était déja debout.) Morgain, de qui je dédaignais la flamme, Par mes mépris enfir poussée à bout, Vient d'en tirer une vengeance infame. D'Artus son frère elle a guidé les pas, Pour qu'il surprit Genièvre entre mes bras. Ami, j'ai vu la plus noble des reines Trahie, hélas! portant d'indignes chaînes. Moi-même, en vain au nombre résistant, Je me suis vu prisonnier... un instant. Remis bientôt d'un moment de surprise, J'ai sú briser des fers injurieux: Mais la beauté dont mon ame est éprise Était déja dérobée à mes yeux. Dans un cachot Artus l'avait plongée; Et moi je viens réclamer ton secours... Oui, dit Tristan, oui, sur tes pas je cours: Viens, qu'elle soit délivrée, ou vengée.

La belle Yseult, qui partage leurs vœux, En frémissant les approuve tous deux : Au jour naissant, tous les deux, pleins de rage, Dans Cramalot tombent comme l'orage. Il était temps : un bûcher solennel Était dressé pour réprimer le crime. Et, sur la place, en invoquant le ciel, Déja Genièvre, amenée en victime, Allait périr sur cet affreux autel. A cet aspect, redoublant de furie, Lancelot frappe, et pourfend trois guerriers. Tristan aussi perce quatre estafiers. A ces exploits, chacun tremble et s'écrie. Les deux amans criaient encor plus haut: Tristan, Tristan! Lancelot, Lancelot! A ces deux noms qui gagnent les batailles, Le peuple ému se cache en ses murailles. Les guerriers même, abaissant leur regard, N'osent braver ces maîtres de leur art. Par ces héros, saisie et soulevée, A ses bourreaux Genièvre est enlevée. Sur le cheval d'an guerrier démonté Ils l'ont soud in placée à leur côté, Et, la sauvant, tous deux ont avec elle Franchi les murs de la cité cruelle.

Mais, de leur trouble aussitôt revenus, Les chevaliers et les guerriers d'Artus Ont, à sa voix, retrouvé leur courage, Pleins du desir de venger leur outrage, Vers les héros tous ils sont accourus, Suivant de près leur trace et leur passage. Ce fut alors que le regard des cieux Vit un spectacle à jamais glorieux. Vers le château de la Joyeuse-Garde Courant guider Genièvre qui tremblait, Tandis que l'un des héros l'escortait, L'autre toujours faisait l'arrière-garde. Il signalait son bras entreprenant, Bravait cent fois la mort en la donnant; Puis revenait, quand sa main était lasse, Vers son ami qui reprenait sa place. Cette manœuvre, illustrant leurs exploits, Fut répétée alors plus de vingt fois, Et cependant ils gagnaient de l'espace. Mais ils voyaient, toujours plus poursuivis, A chaque instant croître leurs ennemis, Et leurs coursiers sentaient, dans ce carnage, Leur force prête à trahir leur courage. Se retournant alors, les deux héros Ont à la fois montré leurs fronts terribles : Et, mesurant les trois meilleurs chevaux, En ont choisi les maîtres pour rivaux. Ceux-ci, frappés de coups irrésistibles, Tombent. Le reste, en sa course arrêté, De quelques pas recule épouvanté.

Eux, saisissant l'instant que leur ménage Un tel succès, avec rapidité Des trois vaincus recueillent l'héritage. Tous deux, laissant à regret leurs chevaux, En montent deux excellens et nouveaux. Bravant l'effort des ennemis sans nombre, Sur le troisième, encor plus souple et fier, Genièvre aussi s'élance, sous leur ombre; Et tous les trois partent comme l'éclair. Quelle victoire égale cette fuite! De toutes parts on vole à la poursuite Des deux héros. Leurs rivaux en fureur Croissaient toujours et de nombre et d'ardeur: Plus d'une fois il fallut les combattre. Que Lancelot, Tristan, surent abattre De fiers guerriers! Sur la route, tous deux Laissaient des flots de leur sang généreux; Mais, pour le cœur, ils en avaient de reste. Ils souriaient au péril manifeste; Ils redoublaient leurs coups impétueux; Et si, parfois, l'un d'eux, dans la détresse,-Crovait sentir son bras mal affermi, Le beau Tristan regardait son ami, Qui regardait, au besoin, sa maîtresse. Mais les voilà ces secourables tours Qui vont garder leurs cœurs et leurs amours. A cet aspect, unissant leur courage, Leurs ennemis ont redoublé de rage.

#### 348 CHANT DIX-SEPTIÈME.

Mais les héros ont redoublé d'effort:
On ne peut pas périr si près du port.
Malgré le nombre, et malgré les blessures
Que trahissaient leurs sanglantes armures,
Vous cussiez vu ces amis valeureux
Multiplier leurs coups aventureux:
Leurs écuyers guettaient leur arrivée.
Le pont levis se lève derrière eux:
Ils sont vainqueurs, et Genièvre est sauvée.

FIN DU CHANT DIX-SEPTIÈME.

## LA TABLE RONDE.

## CHANT DIX-HUITIÈME.

Les devises. Le siège. Les combats. Le deuil. Le traité. Les adieux.

JE vis hier quatre dessins charmans \*
Sur qui toujours ma mémoire est fixée.
J'ai, sur l'hymen, déja dit ma pensée:
Ils peignent mieux encor mes sentimens.
Dans le premier, sur une route unie,
Léger, rapide, est le char de l'hymen,
Que deux époux roulent de compagnie,
Sans nul effort, et se donnant la main.

\* Depuis que ces vers sont faits, ces dessins ont été publiés. Imaginés par un homme de beaucoup d'esprit, exécutés par le célèbre Wicar, très hien gravés par M. Ulmer, ils offrent un roman à la fois ingénieux et touchant. C'est ce que la simplicité antique a de plus noble, fondu avec ce que l'esprit moderne a de plus délicat. On peut s'en assurer en voyant chez Bance aîné, rue Saint-Denis, ces gravures, dont le succès a été grand, et doit être durable.

Dans le second, l'époux tout seul le traîne, A cet ouvrage ayant un peu de peine; Sans y songer, la femme, en ce moment, Marche à son aise, et suit nonchalamment. La femme est mieux encor dans le troisième, Et, noblement assise sur le char, Contemple, avec un orgueilleux regard, L'époux courbé, dont l'effort est extrême. Dans le dernier, sous un ciel embrasé, Parmi des rocs que la foudre sillonne, On voit le char que l'orage a brisé, Et, près du char, on ne voit plus personne.

Juste leçon du besoin d'un bon choix!
Allègorie et fidèle et touchante!
A ces dessins je voudrais, toutefois,
Si je peignais, joindre une variante.
De bonne foi faisons notre examen:
L'homme inconstant, fatigué du chemin,
Souvent commence à prendre la volée.
La pauvre épouse à ce char de l'hymen
Reste souvent, la dernière, attelée.

Ainsi Genièvre avait long-temps été, Et, trente fois, son époux infidèle L'avait quittée avec indignité Ayant d'avoir été quitté par elle. Son noble cœur était formé, dit-on, Pour la vertu. Quoique, par circonstance, Elle fût loin de sa vocation, Elle a, je crois, des droits à l'indulgence. Nous en devons convenir, en effet: De cet éclat Genièvre désolée Ne pouvait fuir celui qui la sauvait, Pour rechercher celui qui l'eût brûlée. Artus en hâte assemble ses vassaux, Ses chevaliers, tous ses sujets, sa garde, Et veut aussi brûler les deux héros, Qu'il investit dans la Joyeuse-Garde : Mais, accourant, à ces vaillans amis D'autres guerriers sont déja réunis. Tu vins d'abord, toi, jeune Hector Desmares, Preux illustré par les faits les plus rares, Que Lancelot, en bénissant le ciel, A reconnu pour frère naturel. Ses deux cousins, fameux par leur vaillance, Et Lyonnel et Boort, sont venus. Absent alors, le roi Méliadus Ent de son fils embrassé la défense; Mais Gouvernail, dès le premier discours Qui de ces faits vient lui tracer l'image, Quittant Brangien, bonheur de ses vieux jours, Court vers Tristan se frayer un passage. J'aime dans lui ce généreux secours; Si quelquefois il servit ses amours, Il partagea plus souvent son courage.

Et toi, je suis bien loin de t'oublier,
Toi que j'aurais du nommer le premier,
Fier Galléhault, des amis le modèle,
Qui, dès l'ong-temps à Lancelot fidèle,
Près de Tristan as ta place en son cœur;
Tu vins bientôt, plein d'une noble ardeur,
De Lancelot défendre la querelle.
On t'accueillit avec joie, et bientôt
Tristan t'aima, d'aimer tant Lancelot.

Pour résister à l'orage qui gronde,
Les deux héros appellent tous les preux,
Dans les combats gardés, sauvés par cux.
C'est dire assez que ces héros fameux
Pour les défendre curent beaucoup de monde.
Mais, réunis, leurs nobles chevaliers
Disparaissaient, comme un point dans l'espace,
Près de l'immense et redoutable masse
Des gens d'Artus, dont les vœux meurtriers
Voulaient avoir, à tout prix, cette place,
Et soulevaient un peuple de guerriers.

Non, dans ces jours de nobles entreprises, One tant de preux ne furent réunis: Ne pouvant pas les compter, mes amis, De quelques-uns je dirai les devises. Sur les écus on n'oubliait jamais Des chevaliers ce signe nécessaire;

#### CHANT DIX-HUITIÈME.

Et ces héros, qui déguisaient leurs traits, Montraient souvent par là leur caractère.

De ses exploits, en sa jeunesse, Artus Ayant rempli les deux terres bretonnes, Au bouclier avait treize couronnes, Et, pour devise, Encor plus de vertus.

Ses fiers neveux (Gauvain et tous ses frères)
Avaient un aigle aux redoutables serres;
Mais, aux combats ayant peu son pareil,
Sire Gauvain, qui ne craignait personne,
Portait le sien regardant le soleil,
Et faisait lire au bas: Rien ne m'étonne.

Dernier neveu d'Artus, on sait comment, D'un aigle aussi Mordrec a l'ornement:
Mais, trahissant sa rage ambitieuse
Son aigle était d'une couronne orné,
Et présentait pour devise orgueilleuse:
L'aigle n'est rien, s'il n'est pas couronné.

Messire Lac, sur une armure unie, A de croissans une suite infinie. Gloire en croissant était tout le discours. Dans ce temps-là l'on avait du génie, Et l'on faisait déja des calembourgs. Célèbre au loin par sa rare vaillance, Un autre preux, au-dessous d'un champ d'or, Disait ces mots: Silence à Sacrémor; Il avait fait souvent faire silence.

Le brave Yvain porte un dragon brillant, Avec ces mots: Et vaillant et veillant.

Un chevalier de très mince apparence, Mais justement nommé le laid hardi, Sur son écu faisait lire ceci: C'est dans le cœur qu'est amour et vaillance.

Bon chevalier, le chroniqueur Hadek, Sachant se battre ainsi qu'il sait écrire, Porte un faucon sous lequel il fait lire Ces mots: *Il a plumes, ongles, et bec.* 

Maints rois vassaux vinrent dans cette guerre
Aider Artus. A ce roi redouté
Ne devant pas hommage de sa terre,
Marc agissait en pleine liberté;
Mais il était d'Artus, en tout, l'apôtre:
Comme ces gens qui font leur volonté,
Bien entendu qu'elle sera la nôtre.
Puis, en l'aidant, il espérait un peu
En même temps se venger d'un neveu.
Il joignit donc cette armée orgueilleuse

Qu'avec raison sa devise étonna : Imaginez qu'à la foule rieuse Elle disait : *Fin qui m'attrapera*.

Cela me fait penser, pour cette histoire, Au pauvre Queux qui, trop souvent vaincu, Faisait pourtant lire sur son écu Ces mots plaisans: J'ai toujours la victoire.

De l'autre part, Hector aventureux, Sur son écu s'engageant au courage, De l'Hector grec montrait la noble image Ayec ces mots: On en nommera deux.

Lyonnel, roi que l'honnéte homme prise, Qui, dans la Gaule a des sujets heureux, Prétend partout se montrer digne d'eux: Regardez, peuple, est sa noble devise.

Boort ayant brillé chez Pharamond,
De ce monarque a les armes en don.
Sur une épée une ruche féconde
S'offrait aux yeux, montrant sous l'écusson
Ces mots: Leur sort est de remplir le monde \*.

<sup>\*</sup> On sait que nos fleurs de lis n'étaient, dans l'origine, que des abeilles mal faites.

A Lancelot Galléhault dévoué, Et célébré pour ses faits téméraires, Disait aux yeux: La gloire et l'amitié; Toutes les deux lui furent toujours chères.

A double face, un écu redouté
Du beau Tristan peint toute la conduite.
Sur l'une, on voit un lion irrité.
On lit au bas: Malheur à qui l'irrite.
Sur l'autre, on voit le calme de retour.
Sa noble tête est doucement penchée;
Sa griffe dort, et sa dent est cachée.
On lit au bas: Désarmé par l'Amour.

Sur ton écu luit un foudre rapide, Fils du roi Ban. Ta devise est un mot. Sur son écu Lancelot intrépide Pour effrayer n'a mis que *Lancelot*.

O quels combats tant de héros livrèrent!
Combien de chocs! que de chefs expirèrent!
J'avais décrit tous ces exploits fameux;
Ils étaient beaux, mais étaient ennuyeux.
Vous me direz qu'Homère notre maître,
En cas pareil, se permet bien de l'être.
Je sais ses droits, qui ne sont pas les miens,
Et cela n'est permis qu'aux anciens.
Il vaut bien mieux, je crois, que l'on suppose

Ces faits brillans que je passe, pour cause. Et Lancelot, et Tristan, sur leurs pas Aux assiégeans apportaient la défaite. Tout récemment j'ai chanté leur retraite : D'après cela, jugez de leurs combats. Tels vous voyez, dans ce sublime Homère, Les deux Ajax rivaliser d'exploits, Et, sur leurs murs, de la Phrygie entière Braver la rage, et soutenir le poids. Mais, plus heureux encor dans leurs batailles, Bravant Artus, les deux amis héros De ses guerriers repoussaient les assauts, Et l'on n'entra jamais dans leurs murailles. Si, par hasard, pour quelque homme de bien, Je suis trop bref au gré de son caprice, Qu'il prenne garde (et qu'il y songe bien) Que j'ai dix chants tout prêts à son service. Dix chants! Voilà que l'on ne dit plus rien.

Je dois pourtant d'une de ces journées Vous peindre ici les luttes acharnées. Ce jour, Tristan et Lancelot unis Avaient, au loin, poussé leurs ennemis; Et, sans Gauvain et ses valeureux frères, Du camp d'Artus dépassaient les barrières, Quand ces héros virent ce prince, encor Faisant briller son glaive Escalibor. A cet aspect, la première pensée De Lancelot fut d'aller, tout d'abord, Venger lui-même, et Genièvre offensée; Mais il songea que lui-même avait tort, Et, d'un héros respectant le vieil âge, Vers d'autres lieux il portait son courage, Quand, animé d'une folle valeur, Artus sur lui s'élance avec fureur. Sans s'ébranler recevant son atteinte, D'un coup plus sûr Lancelot l'a frappé. Troublant les siens de la plus juste crainte Artus n'eût point au trépas échappé, Si quatre fers, croisés devant sa tête, N'eussent du coup amorti la vigueur. Artus fléchit pourtant, et le vainqueur, Qui, dans sa rage, à redoubler s'apprête, Incontinent de cent bras en fureur Voit contre lui s'élever la tempête... Il la soutient; mais, tout à son ardeur, De plus en plus, ce héros, qu'elle égare, De ses amis s'éloigne et se sépare, Et se voit seul, après quelques instans, Seul, entouré d'un peuple d'assaillans. Il leur résiste, et son glaive invincible Autour de lui trace un cercle terrible. Mordrec se montre ardent à le franchir; Mais; renversé, Mordrec allait périr. Gauvain, Yvain, à le sauver s'attachent. Lac, Sacrémor, n'en sont pas moins jaloux,

### CHANT DIX-HUITIÈME.

359

Et leurs efforts à Lancelot l'arrachent.
Ah! malheureux! pourquoi le sauvez-vous!

Mais Galléhault, qui luttait dans la plaine, A ses côtés ne voit plus Lancelot. Saisi d'effroi, le noble Galléhault Court, au plus vîte, où son zèle l'entraîne. Il ne sait pas où trouver son ami; Mais Lancelot s'est fait assez connaître. Quand on combat, Lancelot ne peut être Que dans le champ où l'on voit l'ennemi. Galléhault court entre les deux armées Également au carnage animées, Et croit enfin, parmi les gens d'Artus, Apercevoir l'ami qu'il ne voit plus. A cet aspect, plein du plus noble zèle, Courez, dit-il à Tristan: qu'on l'appelle; Et dans l'instant, et suivi par Hector, Boort le brave, et Lyonnel encor, Il vole, avec cette troupe fidèle, Au bataillon où le fier Lancelot Luttait toujours, et succombait bientôt. Environné d'une foule innombrable, Long-temps à tous, seul, il a résisté. Blessé, couvert de son sang redoutable. Il va périr, et Gauvain attristé S'est éloigné d'un héros qu'on accable. Soudain, suivi de ses vaillans amis,

Et s'élançant à l'égal de l'orage,
Parmi les rangs des nombreux ennemis
Galléhault s'ouvre un glorieux passage.
Multipliant tous leurs efforts jaloux,
D'Artus, en vain, les combattans blasphêment,
Et Lancelot, que pressait leur courroux,
Noble victime enlevée à leurs coups,
Tombe pressé contre des cœurs qui l'aiment.
D'obscurs guerriers l'emportent aussitôt
Hors du péril, en dévorant leurs larmes.
Nul chevalier, et même Galléhault,
Ne l'a suivi. Pleins de nobles alarmes,
Tous ils voudraient soutenir Lancelot;
Mais nul ne veut quitter le champ des armes.

La veille, était arrivé, près d'Artus,
Un chevalier toujours des bien venus,
Et qui, charmé, venait, sur cette terre,
Chercher Tristan, son antique adversaire.
C'est Palamède, et vous le devinez.
Voyant partir Lancelot, qu'on arrache
A la fureur de ses coups effrénés,
Sur Galléhault Palamède s'attache.
Entre ces fiers et hardis combattans
Le choc demeure indécis quelque temps;
Mais Palamède, enfin, d'un coup de hache
Surprend, hélas! son ennemi vaillant,
Et le héros est tombé dans son sang.

#### CHANT DIX-HUITIÈME.

Tandis qu'au jour Lyonnel le rappelle, Rouvrant les yeux, le noble Galléhault, Pour mot premier, dit: Amis, Lancelot Est-il sauvé? J'en ai bonne nouvelle, Répond Boort, qui lui sert de soutien: Il est sauvé. L'ami tendre et fidèle Dit, en mourant: Il est sauvé! c'est bien.

A cet aspect, qui l'accable et l'irrite, Sur l'alamède Hector se précipite. Ils combattaient, quand Tristan accouru, Parmi les preux a soudain apparu. Galléhault, mort des coups de Palamède, Que de motifs à sa vive douleur! Percant la foule, il court vers le vainqueur. Hector, dit-il, il faut qu'on me le cède. Ici, pour moi, Palamède revient; C'est moi qu'il cherche, à moi qu'il appartient. A ces accens, s'élance, avec colère, Du fier Tristan l'éternel adversaire, Et, tous les deux, ils luttent. A l'aspect De ces héros redoutés de la terre, Chacun s'écarte, attend avec respect L'arrêt que va porter leur cimeterre. Du beau Tristan Palamède rival, Dans leurs combats fut, parfois, son égal; Mais, jusque-là, d'Yseult l'amant fidèle Ne débattait que sa propre querelle,

Ne voulait pas, dans sa rage affermi, Venger, de plus, l'ami de son ami. Un tel desir, après un tel outrage, A de Tristan augmenté la vigueur : Le bras agit; mais la force est au cœur. Tristan ne peut augmenter de courage; Mais, cette fois, il augmente d'ardeur. Non moins vaillant, Palamède en furie, Et redoublant d'efforts prodigieux, Ne peut parer un coup victorieux Qui le surprend et l'arrache à la vie. Il tombe. Hélas! et, dans ce champ d'honneur, De Galléhault, dont il fut le vainqueur, Par son débris la dépouille est pressée. Ces ennemis ont fini leurs combats, Et, rapprochés dans le sein du trépas, Se sont unis d'une étreinte glacée.

Tristan, après cet immortel effort,
Devait enfin revenir vers le fort.
Trop d'ennemis s'irritaient de sa gloire,
Et le voulaient punir de sa victoire.
Tristan s'éloigne en protégeant Boort,
Qui, secondé de Lyonnel, d'Hector,
De Galléhault portait le noble reste.
Quelle douleur, et quel moment funeste,
Quand, dans le fort, Galléhault, qui n'est plus,
S'offre, livide, aux regards éperdus!

## CHANT DIX-HUITIÈME.

Du moins encore, en ce moment si triste, L'ami pour qui Galléhault s'est perdu, Entre la vie et la mort suspendu, Ne sent plus rien, pas même qu'il existe. Mais du château les divers habitans, Les vieux guerriers, les jeunes combattans, La pale Yseult, Genièvre plus encore, Pour Galléhault, en ces cruels instans, Font éclater un regret qui l'honore. Genièvre, en vain pleurant ce chevalier, Se ressouvient, et ne peut oublier Que Galléhault et sa jeune maîtresse L'ont protégée, ont défendu ses jours; Que leurs amours, frères de ses amours, De Lancelot ont servi la tendresse. Que de douleurs pour ton cœur déchiré, Noble Genièvre! y pourras-tu suffire? Ton ami s'offre à tes yeux, expiré; Et ton amant peut-être, hélas! expire.

Ah! sans Yscult et ses soins empressés, On n'aurait pas même l'incertitude. Pour Lancelot et ses membres glacés Épuisant l'art, objet de son étude, La douce Yscult protége ce héros, Et de la Mort retient au moins la faulx. Genièvre observe, et, toute à ses alarmes, Seconde Yscult, en dévorant ses larmes.

Je ne peins point Lyonnel et Boort; Mais, désolé, Tristan alors s'écrie: O mon Yseult! qu'il te doive la vie; Tristan, je crois, va t'aimer plus encor. Aux yeux charmans de sa belle maîtresse, Où tant de fois il a lu la tendresse, Dans ce péril Tristan mal affermi, Cherche, en tremblant, le sort de son ami. Le soir, la nuit, le jour même s'avance Parmi ces soins, et sans que Lancelot, Comblant les vœux, revienne à l'existence. Et, cependant, du vaillant Galléhault Au temple on doit honorer les reliques. Devant l'autel elles frappent les yeux. Le deuil commence, et l'airain dans les cieux Fait retentir ses cris mélancoliques. Chacun accourt, et nul ne croit pouvoir Se dérober à ce pieux devoir. Genièvre, Yseult, en ces momens funestes, Au temple saint, malgré leur désespoir, De Galléhault vout honorer les restes. Là, ce héros, modèle d'amitié, Offre ses traits, au regard effrayé. De cent flambeaux la lueur l'environne. Sur le cercueil on posa sa couronne. Il était roi : je l'avais oublié, Et ses vertus brillaient plus que son trône. L'hymne commence. Appelant les douleurs,

### CHANT DIX-HUITIÈME.

Le chant du deuil répond à tous les cœurs.

Mais tout-à-coup quel fantôme s'avance! Quel spectre pâle, échappé des tombeaux, Vient apparaître entre mille flambeaux! C'est Lancelot! Retrouvant l'existence Quand il est seul avec un écuyer Que·le sommeil a surpris, ce guerrier Méprise encor sa souffrance mortelle, Et s'est traîné, par un pénible effort, Jusqu'au lieu saint où gît l'ami fidèle Qui l'a sauvé, mais en trouvant la mort. Une clameur s'élève, universelle. Chacun se jette au-devant de ses pas. Il est trop tard, et Lancelot, hélas! Voyant trop bien cette scène cruelle, Vers Galléhault à jamais endormi Marche, et l'embrasse en disant : Mon ami ! Tristan, du moins, cet ami qui lui reste, Comme il tombait, l'a recu, recueilli, Et, l'écartant d'un spectacle funeste, Entre ses bras l'emporte évanoui.

Qui le croirait! malgré ce coup terrible Par qui devait sa perte s'achever, Yscult, habile aussi bien que sensible, Eut le bonheur et l'art de le sauver. Comme à Tristan elle devient plus chère! Comme Genièvre et l'aime et la révère!

Je la révère aussi, moi, de ce jour,

Malgré l'erreur d'une flamme imprudente.

O mes amis, passons un peu d'amour

A celle-là qui fut si bienfaisante!

Le temps fut long, avant que Larcelot Pût se montrer sur le champ de la guerre. Mais jusque-là, pour repousser l'assaut. Tristan, partout, sut remplacer son frère. Tristan était Tristan et Lancelot. Boort ardent, Lyonnel téméraire, Le jeune Hector, surent tous si bien faire, Qu'on est tenté, pour eux, d'être bavard. Jeunes héros, je connais et j'admire Vos faits brillans, mais ne puis les décrire. Vous avez tort; vous arrivez trop tard. De leur côté, Gauvain, Lac, Artus même, Se signalaient par une audace extrême; Mais Artus voit ses efforts impuissans: Artus n'est plus dans ces jours de sa gloire Où tout combat était une victoire, Et le bonheur est pour les jeunes gens. Par son retour rendant la lutte égale, Ou peu s'en faut, et répandant l'effroi, Dans les combats Lancelot se signale, Et des Anglais repousse aussi le roi. Rien n'avançait, quand, touché du carnage, Un apostole accourut, et, plus sage, Aux deux partis fatigués désormais Précha long-temps le charme de la paix. Par Dinadam, guerrier au doux langage, Il fut aidé, mais sur-tout par Gauvain Sans qui, vraiment, son effort était vain. Appui d'Artus, cet Anglais héroïque Dans les combats règne par la valeur, Et des combats veut terminer l'horreur. Noble spectacle, et qui touche le cœur! Le plus vaillant est le plus pacifique. Grace à ses soins, plus d'un conscil se tint Et de l'accord, non sans peine, on convint. Pour Lancelot Genièvre enfin perdue, A son époux devait être rendue, Sans que de rien il pût jamais parler, Et sans songer sur-tout à la brûler; Mais l'apostole, emporté par son zèle, Après avoir bien prié, bien prèché, Voulut aussi clore une autre querelle, Et pour Yseult fit le même marché.

Or, dans l'accord, les maris de ces dames, Bien qu'estimant les amans de leurs femmes, Ont déclaré qu'ils prétendaient tous deux Ne les revoir près d'elles, ni près d'eux. Cette demande, au fond très raisonnable, Sur-tout après ce qui s'était passé,

34

Par les amans n'était pas refusable. Mais quel chagrin pour plus d'un cœur blessé! Genièvre, Yseult, reprenant la couronne, Vont retrouver tout l'éclat qu'elle donne : Non sans honneur, elles sortaient enfin De ce châtel où l'on mourait de faim, Où, chaque jour, elles avaient à craindre Que, des époux, que leurs amours bravaient, Le fer vengeur ne vînt à les atteindre : Hé bien! encore elles le regrettaient. Malgré l'éclat du trône, ces deux reines Lui préféraient le plaisir de leurs peines. L'une des deux, à l'autre qui sourit Comme sourit l'automne ténébreuse, Dit lors ce mot, après elle redit: O le bon temps, où j'étais malheureuse!

Hé quoi! déja, voici l'instant venir
Où les amans aux adieux se préparent.
En se voyant, ils se sentent mourir;
Car, pour la vie, hélas! ils se séparent.
C'était pitié de voir ces deux vainqueurs
Qui d'une armée avaient bravé les armes,
Vaincus enfin par leurs propres douleurs,
Avec effort cacher leurs nobles larmes.
Genièvre, Yseult, ne cachaient pas les leurs.
L'évêque est là, consolant leurs malheurs.
Il les exhorte; il prie; il fait entendre

## CHANT DIX-HUITIÈME.

Le doux accent de sa piété tendre. Genièvre enfin, étouffant ses sanglots, Parvint à dire à son amant ces mots:

« O Lancelot, je le sens avec peine,
Dans ses conseils l'apostole dit bien.
Le bruit fâcheux de notre doux lien
De l'univers a trop rempli la scène.
O vous à qui je donnai mon amour,
Vous qui, deux fois, m'avez sauvé le jour,
Ne croyez pas que, de toute sa vie,
Loin de vos yeux, Genièyre vous oublie.
On nous défend de nous revoir, ô Dieu!
Mais, dans les maux où le sort nous engage,
Un noble cœur doit montrer du courage;
Il doit, du moins, savoir en feindre: adieu. »

La tendre Yseult, beaucoup moins courageuse,
Laisse parler son cœur mal affermi:

« Quoi! c'en est fait! Tristan, mon doux ami,
Je te perds donc! que je suis malheureuse!
Moi te quitter, te quitter pour jamais...!
Je vais régner, viennent-ils tous me dire,
Et retrouver des droits que je perdais:
Eh! que m'importe un trône que je hais!
Tristan m'aimait: c'était là mon empire.
Ciel! qu'ai-je dit! respectable pasteur,
Ah! pardonnez au cri de ma douleur.

### 370 CHANT DIX-HUITIÈME.

Je voudrais bien avoir plus de courage.

A mon malheur n'est-il aucun délai?

Ah! plaignez-moi; mon amour est si vrai!

S'il est coupable, hélas! c'est grand dommage!

Il l'est: Yseult ne peut pas l'ignorer,

Et de Tristan je dois me séparer.

Oui, je le dois; je le sens; je le pense,

Et je saurai me faire violence.

Sire Tristan, chevalier glorieux,

En ce moment recevez mes adieux.

J'ai triomphé de mon cœur trop sensible,

Et je reviens au chemin des vertus.

Oubliez-moi, seigneur, s'il est possible,

Je vous réponds que je ne... t'aime plus. »

Yseult a dit; elle cède, et ses larmes
Viennent encore ajouter à ses charmes.
Tristan l'imite, et Lancelot saisi,
Avec Genièvre éclate et pleure aussi.
L'apôtre même, en voyant leur détresse,
Ne trouve plus le fil de ses discours.
Ce bon pasteur, témoin, dans ses vieux jours,
Des sentimens de leur folle jeunesse,
Pleure avec eux en parlant de sagesse,
Et, malgré lui, compatit aux amours.

FIN DU CHANT DIX-HUITIÈME.

# LA TABLE RONDE.

# CHANT DIX-NEUVIÈME.

Le retour. La blessure. Les soins. Le baiser. La voile blanche. La mort.

Jour des adieux, que vous êtes barbare...! Mais c'est sur-tout le plus horrible jour, Quand les amis que le Destin sépare Sont séparés sans espoir de retour; Quand on se dit dans sa douleur amère, Les yeux noyés en des pleurs superflus: Je vois encor ma maîtresse, mon père; Je vais partir, et ne les verrai plus! Comme, employant le moment qui se passe, On considère avec joie et douleur Ces traits chéris qu'on fixe dans son cœur! Au Temps cruel comme on demande grâce! Comme, voyant qu'il redouble le pas, L'amant, le fils accablé de tristesse, Sur le vieillard qui ne s'arrête pas Pèse du poids de toute sa tendresse! Mais tout est prêt enfin pour le départ; 32.

### 372 LA TABLE RONDE.

Plus de délai : voici l'instant funeste. Fondant en pleurs, l'infortuné qui part Embrasse encor l'infortuné qui reste; Le char s'éloigne; ils demeurent sans voix, Et se sont vus pour la dernière fois.

Dans les grands maux il faut, sans qu'on s'effraie, Aller au vif, et trancher dans la plaie. Et Lancelot et Tristan, pleins d'honneur, Voulant garder la foi de leurs promesses, Sans nul retard, mais non pas sans douleur, Mettent la mer entre eux et leurs maîtresses. Et Lancelot et ses braves cousins Vont s'établir en leurs états de Gaule. Tristan aussi, distrayant ses chagrins, Pouvait d'un roi jouer le noble rôle; Car, récemment rejoignant ses aïeux, Méliadus avait fermé les yeux. Mais un vaisseau battu par tant d'orages Cherche le port, et s'attache aux rivages. Le cœur rempli de vertueux desseius, Tristan alors veut, époux plus fidèle, Aller revoir l'Yseult aux blanches mains Qu'il délaissa, même en étant près d'elle. Peut-être enfin, dit-il, son doux attrait Me guérira de ma tendre folie Pour l'autre Yseult qu'il faut bien que j'oublie, Mais sans vouloir l'oublier tout-à-fait.

Il part, il vole en Petite-Bretagne:
Après deux jours, il en voit la campagne.
Là, son épouse, augmentant ses remords,
Presse, en pleurant, ce cœur long-temps barbare.
Reçu très bien, il en sent mieux ses torts.
Vous allez tous penser qu'il les répare:
Il le voudrait; maïs le boire amoureux
Exerce encore un pouvoir invincible;
Et constamment, malgré ses propres vœux,
A tant d'attraits il demeure insensible.
Sa femme, au reste, heureuse en son lien,
Le voit, l'embrasse, et ne desire rien:
Là se bornaient toujours ses connaissances.
Qu'on nie encor le progrès des sciences!

Mais tout-à-coup le roi son père, Houel, Faible vieillard, frappé d'un coup mortel, En peu d'instans touche à sa dernière heure. Il fait venir sa famille qui pleure, Lui donne encor d'attendrissans avis, Puis il bénit Runalen, dernier fils Que lui laissa la fortune orageuse. Tristan, adieu, dit-il, je meurs content, Si mon Yseult est constamment heureuse Comme par vous elle l'est à présent.

Houel à peine avait rejoint ses pères, Qu'en son pays naissent d'affreuses guerres. 374

Tous les vassaux qu'Houel avait soumis Ne veulent plus reconnaître son fils, Enfant encore, et qu'ils ne craignent guères. Mais aussitot Yseult aux blanches mains Vient implorer son époux pour son frère. Tristan, ému, suspend tous ses chagrins. « O chère Yseult, pour vous je veux tout faire, Dit-il, charmé de la servir. » On peut Combattie et non aimer, quand on le veut. Tout a fléchi sous ses armes vaillantes: Tont est soumis, hors le comte de Nantes, Sire Lestoc, à qui servaient d'appui Des légions nombreuses et puissantes. Le fier Tristan bat ses guerriers et lui. Nantes restait. Le comte s'y renferme, Et sa défense est obstinée et ferme. Les assaillans sont aussi belliqueux, Et les assauts vivement se succèdent. Tristan, un jour, voit ses guerriers qui cèdent, Prend une échelle, et gravit avec eux. Sire Lestoc, dont Tristan s'est fait eraindre, Long-temps l'observe, et, mesurant son coup, L'atteint au front d'un énorme caillou, Comme au rempart il était près d'atteindre. Malgré le sang dont il est ébloui, Tristan, d'abord pensant à sa vengeance, Monte au rempart, sur le comte s'élance, Le jette mort, et tombe évanous.

Nantes qu'on prend, ce succès qu'il décide, Ne peuvent pas consoler ses guerriers, Qui, consternés, sur ses plus beaux lauriers Ont vu tomber ce mortel intrépide.
Les gens de l'art, sur lui tenant conseil, Ont, avant tout, coupé sa chevelure; Et, sans retard, un premier appareil Est mis par eux sur sa large blessure.
Dès que Tristan rouvre son deil vainqueur, Où la gloire est mélée à la douleur, Sa femme Yseult est par lui desirée.
Sur les drapeaux conquis par sa valeur On le rapporte à sa femme éplorée.

Elle, qu'on sait très habile à guérir,
Ne permit plus qu'autre personne qu'elle
Pût le toucher, le soigner, le servir.
Quel art heureux! quel dévoûment fidèle!
Ses belles mains, que le cœur dirigeait,
Sur son époux rappelaient l'espérance.
Par ses efforts enfin l'espoir renaît.
Tristan, touché de tant de bienfaisance,
Baisait ces mains, aimait à les saisir,
Sans se douter que sa reconnaissance
De plus en plus devenait un plaisir.
Parfois, cachant sa vague inquiétude,
Il contemplait, d'un regard attristé,
Cette autre Yseult qui, par tant de bonté,

Le punissait de tant d'ingratitude. Du Sort pour lui ne craignant plus les coups, Voilà qu'un jour cette épouse charmée Voit que la plaie est à moitié fermée, Et, de sa bouche, en un transport si doux, . Elle a pressé le front de son époux. Dieu! pour Tristan quel trouble inexprimable! En un moment une vive chaleur De son visage a passé dans son cœur. Boire amoureux, ton charme redoutable Est suspendu. Tristan, épris d'amour, Seule avec lui, voit une femme aimable Qui le chérit, qui le rappelle au jour, Et vers laquelle il fut long-temps coupable. Il ne l'est plus. Au baiser il répond: Il y répond d'une étrange manière. Yseult surprise, et non pas en colère, Recoit d'amour la première lecon: Ah! pour tous deux que la leçon est chère!

Yseult avait un savoir peu commun Sur tous les points de l'art, hormis sur un. Sur celui-là, ne sais quelle prudence Réunissait toute son ignorance. Trop tard, du cœur ayant suivi l'élan, Yseult apprit ce qu'oubliait Tristan; Qu'une blessure est l'ennemie austère De ce plaisir dont l'amant est charmé. Le mal s'accroît; il s'est envenimé; Et de Tristan son savoir désespère.

Lors Gouvernail, au péril accourant, Dit et rappelle au chevalier débile Que l'autre Yseult est encor plus habile, Et l'a tiré d'un péril aussi grand. De ce héros il invoque la femme. Oui, cette Yseult, dit-il, le guérira. Ah! consentez qu'elle vienne, madame. En ce danger peut-être elle viendra.

Un tel desir, des prières si franches Gagnent l'aveu de l'Yseult aux mains blanches. Quoique des bruits qu'on avait fait courir Et qui l'avaient jadis frappée à peine, Vinssent alors troubler son souvenir, En ce moment un seul penser l'entraîne. Désespérant de sauver son mari, Elle consent que cet époux chéri, De Cornouaille ose implorer la reine. A Gouvernail resté seul avec lui, Va, dit Tristan; cours réclamer l'appui De l'autre Yseult. Je doute qu'elle vienne : Il l'a fallu, Dieu! loin d'elle j'ai fui. Si cependant la pitié me l'amène, Pour me charmer, pour m'apprendre mon sort, Mets voile blanche en arrivant au port.

Si son refus.... auquel j'ai peine à croire, Te laisse seul, arbore voile noire. Ah! sans regret, descendant au cercueil, Ma mort bientôt justifira ton deuil.

Or yous saurez que la sainte parole, Que les conseils du pieux apostole Avaient germé dans le cœur attendri D'Yseult la blonde. En son ame plus sage Tristan était l'ami le plus chéri, Mais désormais n'était rien davantage. Son sentiment pour Tristan s'épurait Sans s'affaiblir. Son cœur encor battait, Mais doucement, comme sur le rivage Le flot calmé vient battre après l'orage. Tout-à-coup, pâle, et les cheveux épars, Gouvernail vient s'offrir à ses regards, Dit de Tristan le malheur, la souffrance, Et son péril presque sans espérance. - O noble Yseult, s'il peut se ranimer, Vous seule encor, votre art et votre zèle, Si vous voulez .... Si je le veux, dit-elle, Sauver Tristan, ah! c'est encor l'aimer. .... Cependant Marc est absent : s'il me blâme... Mais le temps presse. Ah! partons sans délais. Mon intérêt est si pur désormais! Dieu qui nous voit, lit au fond de mon ame.

Hélas! pourquoi dans ce cœur généreux Une autre Yseult ne peut-elle pas lire! Instruite enfin des secrets amoureux, D'un seu jaloux elle a senti l'empire. Ce mal cruel, de son époux souffrant Lui cache un peu le mal toujours croissant. A ses côtés oubliant la fatigue, De soins, d'efforts, de tendresse prodigue, Seule, elle croit, elle veut le sauver. Yseult, sur-tout, voit dans Yseult la blonde Le médecin le plus mauvais du monde. Ne pouvant pas l'empêcher d'arriver, Elle ne veut, ni qu'elle le revoie, Ni que Tristan si près de lui la croie. Ce chevalier que, tous les jours d'abord, Selon ses vœux, on portait sur le port, Trop faible enfin, a, de sa voix mourante, Prié d'Yseult la plus jeune suivante : De Gouvernail dès que l'esquif connu Reparaîtra, dans le port revenu, Sans nul retard venez me dire, Isoire, Si de son mât la voile est blanche ou noire. L'Yseult jalouse, apprenant ce discours, A dit tout bas : Dis-la noire toujours.

Et cependant l'Yseult de Cornouaille Vogue vers lui, troublée au dernier point. Le vaisseau fend la mer, et, bien qu'il aille, Yseult toujours trouve qu'il ne va point.
Quelle chaleur! quelle noble colere!
Le vent propice est encore contraire,
Enfin voilà le port tant souhaité!
La voile blanche, en signe de victoire,
Flotte, et va rendre à Tristan la santé.
Espoir trop vain! A cet aspect, Isoire
A sa maîtresse obéit, et d'abord
Court chez Tristan. - Le vaisseau... - Touche au portEll bien! parlez: et la voile? - Elle est noire.

A son arrêt Tristan d'abord répond
Par un soupir douloureux et profond.
Levant la tête, il dit: Ah! douce amie,
Dont le bonheur fut mon vœu le plus doux,
Adieu vous dis: plus jamais de la vie
Ne me verrez, ni moi reverrai vous.
Pardonnez-moi l'indiserete demande
D'un vieil ami que votre cœur aima.
Lors bat sa coulpe, à Dieu se recommande:
Son cœur défaille, et son ame s'en va.

Cette coutume onc n'était oubliée:
Dès qu'un guerrier avait fini son sort,
Cette nouvelle était soudain criée
A tous les coins de la ville et du port.
Yseult aborde; elle entend que l'on crie:
Le parangon de la chevalerie,

Le doux, le bon, le grand Tristan est mort. A ces accens, elle-même mourante, En chancelant marche vers le palais. Conduite, hélas! si loin de son atteute, Déja l'Yseult jalouse et repentante, Dans un couvent s'est cachée à jamais. Yseult, usant la force qui lui reste, Entre au palais: ô spectacle funeste! Tristan gisait. On lui chaussait déja Les éperons que cent fois il porta, Dans ces beaux jours où, tout brillant de gloire, Ce chevalier volait à la victoire. Courant à lui, qui la sut tant aimer, Et pâle aussi d'une pâleur mortelle, La tendre Yseult veut encor ranimer Ce cœur glacé qui ne bat plus pour elle. Il est trop tard: ses vœux sont superflus. Tristan est mort. Lors, Yseult, sans mot dire, Cède au destin, et, puisqu'il ne vit plus, La pauvre Yseult, en l'embrassant, expire.

Tendres amans, ah! du moins, vos malheurs A tout jamais arracheront des pleurs. Nul vil penser, nulle action méchante Ne souillera votre histoire innocente. Vos plus grands torts ne sont que des erreurs. Votre mémoire est douce et douloureuse. Les nobles cœurs vous invoquant toujours, Desireront d'aussi tendres amours, Mais couronnés d'une fin plus heureuse.

Tout preux alors, selon l'us établi, Dans son armure était enseveli. Comme on armait Tristan, quelqu'un regarde Et reconnaît trois lettres, à la garde De son épée: une pour Lancelot, Frère chéri qu'il a quitté trop tôt, L'autre pour Marc, l'autre pour l'apostole De ce pays. Fuyant ces tristes lieux, Gouvernail part sans dire une parole, Et de Tristan va porter les adieux A Lancelot. L'héritier des apôtres, A qui d'abord on remit les deux autres, Vit dans la sienne excuses, legs picux, Vrai repentir, avec vive prière De faire rendre au roi Marc la dernière, Avec son glaive et son corps. Le prélat, Mu de pitié, veut accomplir lui-même Du chevalier la volonté suprême : Et sur deux lits ornés avec éclat Faisant placer le héros et la reine, D'un vent propice il invoque l'haleine, Et voit bientôt apparaître à ses yeux De Cintagueil les rochers sourcilleux.

Marc, de retour, trouvant Yseult absente,

N'écoutant rien que l'orgueil de ses droits, A des soupcons injustes cette fois Avait livré son ame impatiente.
Pour se venger, il arrangeait son plan, Quand l'apostole à ses yeux se présente.
Mais, aux seuls noms d'Yseult et de Tristan, N'en parlez pas, dit ce prince en colère.
Je ne veux point qu'ils rentrent sur ma terre.
Les criminels...! Arrétant ses transports,
Le saint prelat dit: Seigneur, ils sont morts.
— Ciel! — Et je viens, avec eux, vous remettre
Du grand Tristan les adieux et la lettre.

Marc la saisit, plein d'une sombre horreur, Lit de Tristan les adieux, la douleur, Le repentir d'une faute trop grande, L'humble pardon qu'à son oncle il demande, Et le récit de ce boire amoureux Qu'Yscult, Tristan, avaient bu tous les deux.

Bien qu'aimant peu qu'on aimât trop sa femme, Marc, on a pu souvent l'apercevoir, Avait pourtant de la bonté dans l'ame. Et cette erreur, et ce fatal pouvoir, Et cette fin, ont trouvé Marc sensible. Ils ont sans doute oublié leur devoir; Mais comment vaincre un pouvoir invincible! Il s'attendrit; des pleurs couvrent ses yeux.

## 384 CHANT DIX-NEUVIÈME.

Hélas, dit-il, de ce boire amoureux Oue ne m'ont-ils raconté l'aventure! Auprès de moi, touché de cet aveu, Je les aurais conservés, je le jure. Mes soins peut-être auraient éteint leur feu; J'eusse caché tout au moins leur faiblesse. Mais j'ai perdu ma femme et mon neveu: Quel avenir pour ma triste vieillesse! Remémorant, malgré d'autres amours, Tout ce qu'Yscult lui donna de beaux jours, Et tristement considérant l'épée Dont du Morhoult la trame fut coupée, Il pense, ému du plus amer regret, Que, maintefois le gardant d'infamie, Tristan sauva son empire et sa vie, Sa vie, hélas! qu'Yseult embellissait. Il veut qu'au moins de leur noble mémoire Deux monumens éternisent la gloire. Il fait couvrir de deux marbres pompeux De ces amans la dépouille mortelle : Mais, dans ces soins touchans et généreux, De jalousie un reste se décèle: Marc, recueillant ces amans regrettés, Veut qu'on les place en la même chapelle; Mais qu'on les place aux deux extrémités.

FIN DU CHANT DIX-NEUVIÈME:

# LA TABLE RONDE.

## CHANT VINGTIÈME.

Conseil de Mordrec. Artus attaque Lancelot. Mordrec attaque Artus. Générosité de Lancelot. Désastre horrible. Punition de Mordrec. Derniers momens de la Table ronde. Deux amans au tombeau de deux autres.

Sixistre auteur de tant de maux cruels,
L'affreuse mort du moins réconcilie.
Ressentimens terribles, éternels,
Quand l'offenseur n'est plus, on vous oublie.
Du malheureux qu'on a persécuté
On plaint la vie, on honore la cendre:
Enfin sur lui l'on dit la vérité,
Quand on est súr qu'il ne peut plus l'entendre.
C'est trop souvent aux torches du tombeau
Que l'équité rallume son flambeau,
Que l'amitié, que l'amitié taidive,
Rallume aussi sa clarté pure et vive.
Qu'il vaudrait mienx, réprimant son courroux,
Calmant sa haine, ou ses dépits jaloux,
N'attendre pas ce moment redoutable

Pour les humains, qui le subiront tous! Se regretter, est sans doute honorable: S'aimer, serait et plus sage et plus doux.

Marc, dont la haine était pourtant fondée,
Le vieux roi Marc, de regrets accablé,
Sentait trop bien, mais trop tard, cette idée.
Et cependant Gouvernail désolé
Vers Lancelot poursuivait sou voyage,
Et, de Tristan remettant le message,
Il en peignait, avec gémissemens,
Et l'infortune, et les derniers momens.
Ne craignez pas que ma voix entreprenne
De peindre ici Lancelot et sa peine.
Bien justement, on plaint chez les mortels
Ceux-là d'entre eux qui succombent et meurent;
Mais, oubliant des malheurs plus cruels,
On plaint trop peu leurs amis qui demeurent.

A cette Table, objet de tous mes chants, Tristan perdu laissait un vide immense; Mais toutefois bien des héros vaillans Pouvaient encor rétablir la balance, Gauvain, Yvain, Lancelot, Perceval; Puis-ce dernier veut à la Table ronde Porter enfin le fameux saint Gréal, Trésor scabreux, et pour lui trop fatal, Bien, par lequel et l'Europe, et le monde, Devaient céder aux faits miraculeux Des chevaliers de cet ordre fameux. C'en était fait: avec cet avantage Qui ne semblait pouvoir leur échapper, Tout eût bientôt plié sous leur courage: Mais le destin se plaît à nous tromper.

Malgré qu'Artus cut terminé la guerre Qu'à Lancelot il fit avec fureur, Contre ce preux, dans le fond de son cœur. Il conservait une vive colère Mordrec le vit, et lui dit un matin : Dans le château de la Garde-Joyeuse Par vous, seigneur, si Lancelot en vain Fut attaqué, de ce château divin Il eut pour lui la force merveilleuse; Et puis, Tristan, modèle d'amitié, De ses succès fit plus que la moitié. Tristan est mort, et Lancelot lui-même, De vos états ce dangereux fléau, Se retirant dans la Gaule qu'il aime, N'a plus pour lui l'appui de son château. L'instant est bon, et, si mon zèle extrême Ne m'a trompé, je pense qu'il faudrait Dans son état suivre ce roitelet, Qui, sur ces bords, a, par son insolence, De quelque affront flétri votre puissance. Souvenez-vous que vous avez encor

Ce fer vengeur, ce glaive Escalibor,
Qui, dans vos mains jouant un si grand rôle,
Vous a soumis une part de la Gaule.
Réunissez vos meilleurs chevaliers,
Qu'à votre voix tous reprennent le haulme:
Moi, seul ici, leur laissant les lauriers,
Je vous réponds de la paix du royaume.

Sans peine Artus par Mordrec entraîné, Déja pensait à venger sa couronne. « Fort bien, dit-il; sagement raisonné ». Comme il est bon l'avis que l'on nous donne, Lorsque déja nous nous l'étions donné! Mais cependant Artus encor balance. Sa sœur Morgain enfin le décidant, Sans rappeler la véritable offense De Lancelot ( qu'elle aima vainement), Sur lui, d'Artus appelle la vengeance. Lâche Morgain, lorsque de tes avis Tu connaîtras les exécrables fruits. En t'immolant, tu te feras justice. Préviens ces maux, et préviens ton supplice! Il est trop tard. Le monarque irrité, Par elle ému, par Mordrec excité, Veut se venger. En grand secret il arme; Malgré Gauvain et ses conseils prudens, Il part suivi d'un flot de combattans, Et dans la Gaule il vient jeter l'alarme.

Là, Lancelot comptant sur le traité, Par ses regrets doublement attristé, D'Artus au moins ne craignait nulle chose, Et, fatigué d'héroïques succès, Rendait heureux ses paisibles sujets: Ce plaisir-là bien doucement repose. O conquérans, suspendant vos exploits, De ce régime essayez quelquefois! Bientôt, troublant Gannes sa capitale, Un bruit fâcheux porte de toutes parts De l'armement la nouvelle fatale. Après trois jours, Gannes, sous ses remparts, A vu d'Artus flotter les étendarts. Artus, sommant Lancelot de se rendre, Par ce héros justement indigné A haute voix, est sommé... de le prendre. L'assaut commence, et la charge a sonné. Enfin, après une lutte cruelle, Les gens d'Artus s'éloignent, repoussés. Mais, voyant ceux de Lancelot lassés, Le lendemain il comptait de plus belle Les attaquer, quand, le troublant d'effroi, Un envoyé vint à ce vaillant roi Porter, de Londre, une affreuse nouvelle.

Le vil Mordrec ayant su, non sans art, Conduire Artus à sortir de sa terre Avec ses preux les meilleurs dans la guerre, Avait à peine attendu son départ:
Aux bords anglais, rallumant l'incendie
De sa révolte adroitement ourdie,
Mordrec, parmi les nombreux mécontens.
Avait trouvé de nombreux partisans.
Proclamé roi par leur clameur soudaine,
Ce traître avait voulu saisir la reine.
Mais celle-ci, faute d'autres secours,
De Londre, avec une assez faible escorte,
Avait gagné la tour antique et forte.
C'est celle-là que l'on y voit toujours.
Genièvre, là, par Mordrec assiégée,
Priait Artus que, lui servant d'appui,
Toute autre affaire aussitôt négligée,
Il vint d'abord secourir elle et lui.

Ce fut alors qu'Artus, voyant le piége, Se repentit d'avoir manqué de foi.
Artus des siens prend l'élite avec soi, Et part bien vite, abandonnant le siége. Le lendemain, surpris du changement, Lancelot sait le grand événement Qui le délivre, et quel éclat infame Du vil Mordrec dévoile enfin la trame. Quelque plaisir, dans le premier moment, De Lancelot a surpris la pensée; Mais aussitôt la générosité Parle, et la joic est d'abord effacée.

Il ne voit plus d'Artus que sa bonté,
Ce qu'il lui doit, la trop cruelle offense
Dont il paya sa noble bienveillance,
Et qui l'excuse assez, en vérité,
De s'être un peu trompé dans sa vengeance.
Hé bien! dit-il, mieux que lui vengeons-nous.
D'un lâche fils trop digne de courroux,
Allons, courons venger ce noble père.
Puissé-je, ô Dieu, par un heureux succès,
Envers ce prince acquitter ses bienfaits,
Et réparer mon tort involontaire!
H dit, et part, suivi du brave Hector,
De Lyonnel, et du jeune Boort.

Courez, volez, ô héros secourables: Du grand Artus devenez le rempart. Ah! redoutez des fureurs exécrables, Et frémissez d'être arrivés trop tard.

Hélas! Artus, en l'excès de sa rage, S'est confié dans son bouillant courage, Et dans celui des valeureux guerriers Qui de sa Table étaient les chevaliers. Il avait cru que ses sujets rebelles Ne pourraient pas soutenir son courroux, Et, qu'abjurant des trames criminelles, Mordrec viendrait embrasser ses genoux. Artus avait toute la Table ronde.

C'étaient les preux les plus vaillans du monde: Mais, comptant trop sur leurs faits belliqueux, Le grand Artus avec lui n'avait qu'eux Contre l'effort d'une armée innombrable. Artus, qui croit que ses premiers regards Vont disperser cette foule coupable, Marche vers elle. Hélas! de toutes parts On l'environne, et le nombre l'accable. Quels beaux exploits! des chevaliers d'Artus One la valeur ne fut plus admirable: Aussi sont-ils étouffés, non vaineus. Là, dans le sang d'un peuple de victimes, Vous succombez, ô héros magnanimes. Yvain mourant, du moins frappe de mort Le vil Bréhus qui l'insultait encor, Et du brigand punit un vieil outrage. Lac, Dinadam, Sacrémor, ont été. Oh! que ne puis-je à la postérité Cacher ces faits sous un épais nuage! Carados meurt au milieu du carnage. Et toi, Gauvain, héros chez les héros, Toi que l'on nomme avec les Lancelots, Il faut périr, et, sous des mains vulgaires, Dans ce combat tomber avec tes frères. De ces revers témoin désespéré, Artus, encor qu'aux jours de sa vieillesse, Artus terrible, et de sang entouré, Offre aux regards l'Artus de sa jeunesse...

Ce prince enfin atteint d'un coup mortel, Et sous les yeux de son fils criminel, Dit à Gyrflet: Va, ma trame est coupée: Noble écuyer qui me suivis toujours, Et qui m'as vu dans de plus heureux jours, Des ennemis sauve au moins mon épée. Déja blessé, Gyrflet gagne, en courant, Un lac voisin, y cache, au sein de l'onde, Escalibor, chère à la Table ronde, Et vient mourir près d'Artus expirant.

C'est le moment où Lancelot arrive. De quelle horreur, ô ciel, il est saisi! Des partisans d'Artus, sur cette rive, A son secours venaient, trop tard aussi. Mais il est temps encor pour la vengeance. Amis, à moi; pour ces traîtres la mort, Dit Lancelot, qui le premier s'élance. Les révoltés, plus valeureux d'abord, N'étaient pas prêts à ce nouvel effort. Avec les siens quelle ardeur il déploie! Qu'il sait bientôt inspirer de terreur! Combien d'éclairs lance son fer vengeur! C'est un vautour qui déchire sa proie, Et sa vertu ressemble à la fureur. Mordrec, rempli d'une féroce joie, Déja parlait et régnait en vainqueur : Mais, loin qu'alors son triomphe s'achève, L'apercevant, Lancelot, plein d'horreur, Vers lui pénètre, et dans ce lâche cœur Avec transport il plonge tout son glaive. Puis, sans retard, des tremblans ennemis Exterminant les coupables débris, Il vient, en hâte, apprendre leur ruine Au noble Artus, qui, sur une colline, Couvert du sang d'ennemis égorgés, Respire encore, et, surpris, l'examine. - O Lancelot, c'est vous qui me vengez, Et c'est Mordree, hélas! qui m'assassine! Du grand Artus ces mots sont les derniers. Artus est mort près de ses chevaliers. Là sont présens, comme à la Table ronde, Ces chevaliers, épouvante du monde, Qu'on respecta, même en les immolant. Tous sont tombés, montrant leur front terrible, Superbe encor dans leur sort accablant, Et, conviés à ce banquet horrible, Font à leur chef un cortége sanglant.

Et justement quand de la noble Table Etait comblé l'échec irréparable, Voilà qu'enfin le sombre Perceval Arrive là, portant le saint Gréal. Il est trop tard. Lancelot, qui l'embrasse, De leurs amis, dit l'affreuse disgrace. Tous deux, Hector, Boort et Lyonnel, Tristes témoins d'un revers si cruel,
En même temps sont touchés de la grace.
Genièvre aussi, qu'affranchit l'ancelot,
Dans ses malheurs croit voir le doigt d'en haut.
Et veuve et libre, elle pouvait sans doute
A Lancelot unir enfin ses jours:
Mais ce n'est plus son amour qu'elle écoute,
Et, d'un couvent cherchant l'humble secours,
Du paradis elle y suivra la route.
Pour Lancelot, il veut, de deuil couvert,
Se faire hermite en quelque âpre désert.
Il veut pourtant, avant de fuir le monde,
Où ses bauts faits l'ont illustré jadis,
Aller encore, ainsi que ses amis,
Prendre une fois place à la Table ronde.

Tous cinq v vont, noble et dernier débris D'un ordre illustre et fameux sur la terre! Devant la Table immense et selitaire, Silencieux, comme ils étaient assis, Au sein du calme, on voit l'éclair reluire; Et le tonnerre, arbitre des étés, Du sombre hiver vient envahir l'empire. Quelques instans, les preux épouvantés Sont entourés par une nuit profonde; Et, quand enfin le jour est revenu, Le saint Gréal, même la Table ronde, Ont aux regards pour jamais disparu.

Troublés, touchés, ces héros, au plus vite-Voulaient aller se cloîtrer tous. C'est trop, Mes chers amis, répondit Lancelot : Il ne faut pas un univers hermite. Vous, Lyonnel et Boort, mes cousins, De vos sujets surveillez les destins. Mon frère Hector, pour toi, je t'abandonne Avec plaisir mes biens et ma couronne. Seul, Perceval fut prêché vainement: Il se voulut cloîtrer absolument. Je ne sais pas par quel motif sévère Ce preux pensait qu'il ne pouvait mieux faire. Dans ce parti, Genièvre et Lancelot Pieusement l'imitèrent bientôt. Mais, avant tout, un souvenir fidèle Pour quelques jours au monde les rappelle : Au grand Artus, à ses nombreux héros, Après qu'ils ont élevé des tombeaux, Leur présentant une touchante image, Une autre tombe appelle leur hommage. Remémorant leurs amis les plus chers, Avant qu'entre eux et le vaste univers Un voile épais pour jamais roule et tombe, D'accord d'avance, et mus du même élan, Les deux amis d'Yseult et de Tristan Desirent voir et saluer leur tombe.

Pour Cornouaille ils sont partis tous deux.

Gardez-vous bien de croire, je vous prie, Que de l'amour le pouvoir dangereux Leur inspirât quelque tendre folie. Non : de ces maux, de tant d'affreux revers L'impression douloureuse et profonde A sur leurs eœurs, pleins de regrets amers, Versé l'oubli de l'amour et du monde. Le dieu puissant qui préside aux vertus Est le seul dieu que leur douleur implore. Je ne dis pas qu'ils ne s'aiment encore; Mais ces amans ne se le disent plus. L'amour sur eux n'a plus rien à prétendre ; Mais l'amitié, l'amitié la plus tendre Unit leurs cœurs. Tel, quand l'astre des jours, Cet œil du monde, est en proie aux orages, Et, trop long-temps éclipsé dans son cours, L'a vu finir au milieu des nuages, L'astre des nuits, à côté des autans, Montre à son tour son visage pudique; Et, bravant mieux leur fureur frénétique, Bien qu'obscurci de momens en momens, Il fait briller parmi les ouragans Une clarté douce et mélancolique.

Chez le roi Marc, Genièvre et Lancelot Touchent enfin au but de leur voyage. Pour honorer gens de si haut parage, Marc ordonnait des banquets; mais bientôt 398

De tous les deux, que même envie excite, Il sait le but de leur noble visite. Et cette reine et ce preux réunis Sont deux amis qui vont voir deux amis. Ces voyageurs, sans plus longue remise, Ont demandé que quelqu'un les conduise Vers les tombeaux où dorment pour toujours Tristan, Yseult, et leurs tendres amours. A ces amans Dinas jadis propice, A leurs amis rend ce triste service. Dans les détours d'un bois religieux, Il les conduit vers l'antique chapelle Où, malgré lui, s'attendrissant pour eux, Marc a fixé leur retraite éternelle. En approchant de ce lieu respecté, Et Lancelot et Genièvre tremblante Réunissaient toute leur fermeté, Qu'ils sentaient bien toujours plus chancelante. Déja les cris des oiseaux de malheur Marquaient des lieux voués à la douleur. Par leurs accens, les timides colombes Semblaient connaître et saluer ces tombes. Faisant crier les gonds mal assurés, Dinas enfin repousse les ténèbres, Et montre aux yeux éclairés par degrés, Des deux amans les demeures funèbres : Ciel! de Tristan le chien fidèle entré Expirait là, près d'un maître expiré.

Cet aspect, plein de tristesse et de charmes, En d'autres temps cut excité les larmes; Mais, plus touchant et plus prodigieux, Un autre aspect dans ce temple pieux Etait déja venu frapper la vue De Lancelot et de Genièvre émue. Prenant racine au tombeau de Tristan . Un lierre ami gravissait la muraille. Et s'inclinait, par le plus doux élan, Sur le tombeau d'Yseult de Cornouaille. Montant moins vite, et plus timidement, Déja couvert d'une feuille naissante, Sur ce tombeau, le lierre de l'amante Venait s'unir à celui de l'amant. De leurs amours image trop fidèle! Aux survivans quel souvenir rappelle De ce tableau l'aspect inattendu! En l'observant, Laucelot éperdu Dit: Ah, Genièvre! Ah, Lancelot, dit-elle!

C'était ainsi qu'aux jours de mes loisirs, Des temps lointains j'illustrais la mémoire, Et, des héros racontant les plaisirs, Vantais sur-tout leurs vertus et leur gloire. Bien que des vers l'attrait m'ait toujours plu, En m'honorant de cet art difficile, Mon premier vœu fut toujours d'être utile: J'aurais mieux fait, si l'on avait youlu. Mais, après tout, celui par qui les hommes Sont amusés et parfois attendris, Toujours, sur-tout dans les temps où nous sommes Peut se flatter de les avoir servis. Non que sois sûr d'un si grand avantage : On vise un but, sans se croire vainqueur; Et je voudrais qu'en lisant cet ouvrage On fût content, et quelquefois.... meilleur. J'en conviendrai: sans doute, ici, les belles S'instruiraient mal dans l'art d'être fidèles; Mais on verra que toutes leurs vertus Sont dans mes vers, hors celle-là sans plus. Souvent aussi j'ai peint les nobles flammes Qui des guerriers vont embraser les ames; Dans mes portraits, j'ai souvent allié L'honneur sublime et la sainte amitié. Puisse, par là, ce tableau poétique, De nos héros intéresser les yeux! Ils passeront l'essor ambitieux De mon espoir pout-être fantastique, Si leur laurier jamais glorieux, Vient ombrager mon rameau pacifique.

## FIN.

Sous presse: ROLAND, imité de Turpin, Boyardo, l'Arioste, etc., et complétant, avec la TABLE RONDE et ANADIS, la grand poème de LA CHEVALERIE.

## TABLE.

CHANT I. Ponition d'un insensé. Modestie de Lancelot. Long récit. Histoire d'Artus. de Merlin, de l'épée Escalibor, du saint Gréal, et de l'institution de la Table ronde. Lancelot

CHANT II. Hauts faits de Lancelot. Accident du sénéchal Oueux, Pharamond reconnu. Le Morhoult trahi, Brehus le

chevalier de Genièvre.

Page

g.

| venge trop. Combat de Brehus et d'Ivain. Conquete du cha-   |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| teau de la Douloureuse-Garde. Imprudence d'Artus. Eulè-     |             |
| vement de Genievre.                                         | 23          |
| CHANT III. L'épée. Les chiens. La charrette. Le peigne. Le  |             |
| pont. Le defi.                                              | 39          |
| CHANT IV. Clémence de Lancelot. Étourderie du sénéchal      |             |
| Queux, Explication nocturne. Queux accusé et justifié.      |             |
| Piege perfid . Fontaine orageuse. Tournoi interessant.      | $G \bullet$ |
| CHANT V. Honneur et loyauté. Yvain, son lion et son épouse. |             |
| Dernier combat de Méléagant. Lancelot de la Table ronde.    |             |
| Statuts de cet ordre. On va à la recherche de Merlin.       | 83          |
| CHANT VI. La reine Goine. Combat de Tristan et du Mor-      |             |
| hoult. Tristan sanvé par Yscult. Il reconquiert le royaume  |             |
| de Lancelot. Il va chez Pharamond. Lettre de mort de Za-    |             |
| mire. l'antaisie du roi Marc. Voyage de Tristan. Le boire   |             |
| amoureux.                                                   | 103         |
| CHANT VII Mariage de Marc et d'Yseult Devouement de         |             |
| Brangien. Ce qui en résulte. Faiblesse d'Artus. Danger de   |             |
| Genièvre. Défi de Lancelot.                                 | 13t         |
| CHANT VIII. Combat de Lancelot. Sa récompense. Réconci-     |             |
| Kation de Genievre et d'Artus. Amours et dangers de Tris-   |             |
| tan et d'Yscult. Trait empoisonné. Départ pour la Petite-   |             |
| Bretigne.                                                   | 146         |
| CHANT IX. Mariage de Tristan. Le val sans retour. Rencon-   |             |
| tre imprévue. Disparition plus imprévue encoré.             | 16g         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                     |             |
|                                                             |             |

185

| CHANT X. | Perceval 1 | e Gallois. | La | belle | sérieuse. | Le voisin. |
|----------|------------|------------|----|-------|-----------|------------|
| Nouvelle | s de Gauva | in.        |    |       | 20,1      | Page       |

CHANT XI. Vœu bien tenu. Croppart, Claremonde, Lancelot reparaît, Merlin trouvé. Claremonde perdue. 2

CHANT XII. Suite de l'aventure de Claremonde. Cris de Mélusine. Le cheval gris. Gauvain dit où est le saint Gréal, et ce qu'il faut être pour le conquérir.

CHANT XIII. Ambassade. Voyage. Denx amans se revoient. Impredence d'Yscult. Folie de Tristan. Son lai de mort.

CHANT XIV. Tristan guéri. Il s'exile. Brehus le met aux prises avec Lancelot. Dinadam. Sacrémor. Les chevaux : le secours. Les frères d'armes.

CHANT XV. La cour plenière. Le siége prêté et rendu. Le tournoi. La chemisc. Tristan de la Table ronde. Confidence de deux maris à deux amans. Le faucon. La tour sans huis. Punition de Bréhus. Nonvelles du saint Gréal.

CHANT XVI. Révolte de Mordrec, Blessure de Tristan et d'Yseult. Echec de Marc. Générosité d'Yscult, Yscult et Tristan au château de Joyeuse-Garde, Combat de Palamède. Partie carrée. L'ordre de bien siner, Le court mautel.

CHANT XVII. La grotte de Fingal, Le roi pêchçur, Perceval conquiert le saint Gréal. A quel prix, Danger de Genièvre. Miracles de Lancelot et de Tristan.

CHANT XVIII. Les devises. Le siége. Les combats. Le deuil. Le traité. Les adieux.

CHANT XIX. Le retour, La blessure, Les soins. Le baiser.

La voile blanche, La mort.

CHANT XX. Conseil de Mordrec. Artus attaque Lancelot.
Mordrec attaque Artus. Genérosité de Lancelot. Désastre
horrible. Punition de Mordrec. Derniers momens de la Table ronde. Deux amans au tombeau de deux autres.

FIN DE LA TABLE.

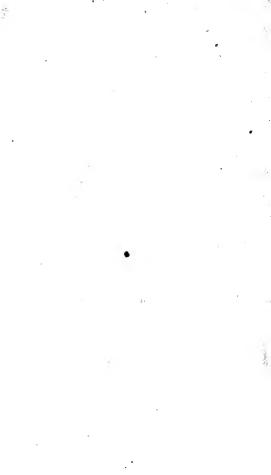

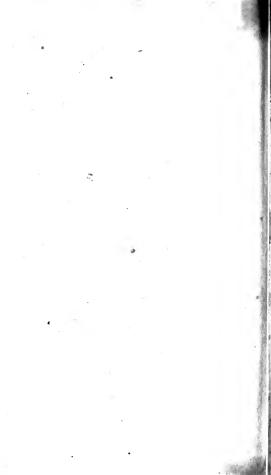

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PQ Creuzé de Lesser, Augu 2211 François C6T3 La table ronde

